





B 22

4

30

BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE

# OEUVRES J. JÁCQ. ROUSSEAU.

LA NOUVELLE HELOÏSE.

TOME QUATRIEME.

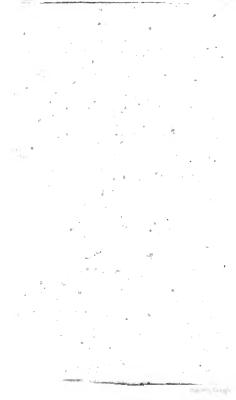

# JULIE,

TT (

## LA NOUVELLE HÉLOÏSE;

oυ

## LETTRES

DE DEUX AMANTS, HABITANTS D'UNE PETITE VILLE AU PIED DES ALPES;

> RECUEILLIES ET PUBLIÉES PAR J. J. ROUSSEAU.

Non la conobbe il mondo, mentre l'ebbe: Conobbil'io, ch'a pianger qui rimasi. Рятя. Le monde la posséda sans la connoître; et moi je l'ai connue, je reste ici-bas à la pleurer.

## TOME QUATRIEME.

ÉDITION STÉRÉOTYPE



## A PARIS,

DE L'IMPAIMENTE ET DE LA FONDERIE STÉRÉOTYPES DE PIERRE DIDOT L'AINE, ET DE FIRMIN DIDOT.

B. 22: 4.30.

## JULIE,

oυ

## LA NOUVELLE HÉLOÏSE.

### CINQUIEME PARTIE.

#### LETTRE PREMIERE.

### DE MYLORD ÉDOUARD à SAINT-PREUK (1).

Sons de l'enfance, ami, réveille-toi. Ne livre point ta vie entiere au long sommeil de la raison. L'âge s'écoule, il ne t'en reste plus que pour être sage. A trente ans passés il est temps de songer à soi; comnence donc à rentrer en toi-même, et sois homme une fois avant la mort.

Mon cher, votre cœur vous en a long-temps inposé sur vos lumieres. Vous avez voulu philosopher avant d'en être capable; yous avez pris le sentiment pour de la raison, et content d'estimer les choese par l'impression qu'elles yous ont faite, vous avez toujours-ignoré leur véritable prix. Un œue drois est, je l'avoue, le premier organe de la vérité; celui qui n'a rien senti me sait rien apprendre; il ne,

<sup>(</sup>x) Cette lettre paroît avoir été écrite avant la réception de la précédente.

fair que flotter d'erreurs en erreurs; il n'acquiert qu' un vain savoir et de storiles conuoissances, parceque le vrair apport des choses à l'homme, qui est as principale science, lui demeure toujours caché. Mais c'est se borner à la premiere moitié de cette science que de ne pas étudier encore les rapports qu'ont les choses entre elles pour mieux juger de eux qu'elles ont avec nous. C'est peu de conuoitre les passions humaines, si l'on n'en sait apprécier les objets; et cette seconde étude ne peut se faire que dans le calue de la méditation.

La jeunesse du sage est le temps de ses expérieuces; ses passions en sont les instruments : mais après avoir appliqué son ame aux objets extérieurs pour les sentir, il la retire au-dedans de lui pour les considérer, les comparer, les connoître. Voilà le cas où vous devez être plus que personne au monde. Tout ce qu'an cœur sensible peut éprouver de plaisirs et de peines a rempli le vôtre; tout ce qu'un homme peut voir, vos yeux l'ont vu. Dans un espace de donze ans vous avez épuisé tous les sentiments qui peuvent être épars dans une longue vie, et vous avez acquis, jenne encore, l'expérience d'un vieillard. Vos premieres observations se sont portées sur . des gens simples et sortant presque des mains de la nature, comme pour vous servir de piece de comparaison. Exilé dans la capitale du plus célebre peuple de l'univers, vous êtes sauté pour ainsi dire à l'autre extrémité : le génie supplée aux intermédiaires. Passé chez la seule nation d'hommes qui reste parmi les troupeaux divers dont la terre est couverte, si vous n'avez pas vu régner les lois, vous les avez vnes du moins exister encore; vous avez appris à quels signes on reconnoît cet organe sacré de la volonte d'un penple, et comment l'empire de la raison publique est le vrai fondement de la liberté. Vous avez parcouru tous les climats, vous avez vu toutes les régions que le soleil éclaire. Un spectacle plus rare et plus digne de l'œil du sage, le spectacle d'une ame sublime et pure, triomphant de ses passions et regnant sur elle-même, est celui dont vons jouissez. Le premier objet qui frappa vos regards est celui qui les frappe encore, et votre admiration pour lui n'est que mieux fondée après en avoir contemplé taut d'autres. Vous n'avez plus rien à sentir ni à voir qui mérite de vons occuper. Il ne vous reste plus d'objet à regarder que vous-même, ni de jouissance à goûter que celle de la sagesse. Vous avez vecu de cette conrte vie; songez à vivre pour celle qui doit durer.

Vos passions, dont vous fûtes long-temps l'esclave, vous ont laissé vertueux. Voilà toute votre gloire: elle est grande, sons doute; mais soyez-en moins fier: votre force même est l'onvrage de votre foiblesse. Savez-vous ce, qui vous a fait aimer toujours la vertu? Elle a pris à vos yeux la figure de cette femme adorable qui la réprésente si bien, et il seroit difficile qu'une si chere image vous en laissat perdre le goût, Mais ne l'aimerez-vous jamais, pour elle seule? et n'irez-vons point au bien par vos propres forces, comme Julie a fait par les siennes? Enthousiaste oisif de ses vertus, vous bor-

nerez-vous sans cesse à les admirer sans les imiter jamais? Yous parlez avec chaleur de la maniere dont elle remplit ses devoirs d'épouse et de mere; mais vous, quand remplirez-vous vos devoirs d'homme et d'ami a son exemple? Une femme a triomphé d'elle-même, et un philosophe a peine à se vaincre! Voulez-vous donc n'être toujours qu'un disconreur comme les autres, et vous borner à faire de bons livres, au lieu de bonnes actions (1)? Prenez-y garde, mon cher; il regue encore dans vos lettres un ton de mollesse et de langneur qui me déplait, et

<sup>(1)</sup> Non, ce siecle de la philosophie ne passera point sans avoir produit un vrai philosophe. J'en connois un . un scul, j'en conviens; mais c'est beaucoun encore, et. pour comble de bonheur, c'est dans mon pays qu'il existe. L'oserai-je nommer ici, lui dont la véritable gloire est d'avoir su rester peu connu? Savant et modeste Abauzit, que votre sublime simplicité pardoune à mon cœur un zele qui n'a point votre nom pour objet. Non , ce n'est pas vous que je veux faire connoître à ce siecle indigne de vous admirer; c'est Geneve que je veux illustrer de votre séjour; ce sont mes concitoyens que je veux honorer de l'houneur qu'ils vous rendent. Heurenx le pays où le mérite qui se cache en est d'autant plus estimé! Heureux le peuple où la jeunesse altiere vient abaisser son ton dogmatique et rougir de son vain savoir devant la docte ignorance du sage! Vénérable et vertueux vieillard, vous n'aurez point été prôné par les beaux esprits, leurs bruyantes académies n'auront point retenti de vos éloges; au lieu de déposer comme eux votre sagesse dans des livres, vous l'aurez mise dans votre vie, pour l'exemple de la patrie que vous avez daigné vous choisir, que vous aimez, et qui vous respecte. Vous avez vécu comme Socrate : mais il mourut par la main de ses concitoyens, et vous êtes cheri des votres.

qui est bien plus un reste de votre passion qu'un effet de votre caractere. Je hais par-tout la foiblesse, et n'en veux point dans mon ami. Il n'y a point de vertu sans force, et le chemin du vice est la làcheté. Osex-vons bien compter san vous avec un cœur sans courage? Malbeurenx ls i Julie étoit foible, et u succomberois demain et ne serois qu'un, vil adultere. Mais te voilà resté seul avec elle : apprends à la connoître, et rongis de toi.

J'espere ponvoir hientôt vons aller joindre. Vons savez à quoi ce voyage est destiné. Douze ans d'errenrs et de troubles me rendent suspect à moi-même : ponr résister j'ai pu me suffire, pour choisir il me fant les yenx d'un ami; et je me fais un plaisir de rendre tout commun entre nons, la reconnoissance aussi bien que l'attachement. Cependant, ne vons y trompez pas, avant de vous accorder ma confiance j'examinerai si vons en êtes digne, et si vous méritez de me rendre les soins que j'ai pris de vous, Je connois votre cœur, j'en suis content : ce n'est pas assez; c'est de votre jugement que j'ai besoin dans un choix où doit présider la raison senle, et où la mienne pent m'abuser. Je ne crains pas les nassions qui, nous faisant nne guerre ouverte, nous avertissent de nous mettre en désense, nous laissent, quoi qu'elles fassent, la conscience de toutes nos fautes, et auxquelles on ne cede qu'aufant qu'on leur veut ceder. Je crains leur illusion qui trompe an lien de contraindre, et nons fait faire sans le savoir autre chose que ce que nons voulons. On n'a besoin que de soi pour réprimer ses penchants, on a quelquefois besoin d'autrui pour discerner ceus.

qu'il est permis de suivre; et c'est à quoi sert l'amitié d'un homme sage, qui voit pour nous sous nn autre point de vue les objets que nous avous intérêt à bieu connoître. Songez donc à vous examiner, et dites-vous si, toujours et proie à de vains regrets, vous serex à jamais inutile à vous et aux autres, ou si, reprenant enfin l'empire de vousmême, vous voulez mettre une fois votre ame en état d'éclaire celle de votre ami.

Mes affaires ne me retiennent plus à Londres que pour une quinzaine de jours : je passerai par notre armée de Flandre où je compte rester encore autant; de sorte que vous ne devez guere m'attendre avant la fin du mois prochain on le commencement d'ostobre. Ne m'ecrivez plus à Londres, mais à l'armée, sous l'adresse ci-jointe. Continuez vos descriptions: malgré le mauvais ton de vos lettres elles me touchent et m'instraisent; elles m'inspirent des projets de retraite et de repos conzenable à mes maximes et à mon àge. Calmez sur-tout l'inquietude que vous m'avez donnée sur madame de Wolmar; si son sort n'est pas henreuxey qui doit osser-aspirer à l'être? Après le détail qu'elle vous a fait, je ne puis eonevoir ce qui manque à son bonheur (1).

<sup>(1)</sup> Le galimatias de cette lettre me plait, en ce qu'il est tout-à-fait dans le caractere du bon Edouard, qui n'est jamais si philosophe que quand il fait des sottises, et ne raisonne jamais tant que quand il ne sait ce qu'il dit.

#### II DE SAIST-BEEUX A MYLOED ÉDOUARD.

Our, mylord, je vous le confirme avec des transports de joie, la scene de Meillerie a été la crise de ma folie et de mes manx. Les explications de M, de Wolmar m'ont entièrement rassuré sur le véritable état de mon cœur. Ce cœur trop foible est guéri tout autant qu'il peut l'être; et je préfere la tristesse d'un regret imaginaire à l'effroi d'être sans cesse assiégé par le crime. Depuis le retour de ce digne ami, je ne balance plus à lui donuer un nom si cher et dont vous m'avez si bien fait sentir tout le prix. C'est le moindre titre que je doive à quiconque aide à me rendre à la vertu. La paix est au fond de mon ame comme dans le séjour que j'habite. Je commence à m'y voir sans inquiétude, à y vivre comme chez moi; et si je n'y prends pas tout-à-fait l'autorité d'un maître, je sens plus de plaisir encore à me regarder comme l'enfant de la maison. La simplicité, l'égalité que j'y vois réguer ont un attrait qui me touche et me porte au respect. Je passe des jours sereins entre la raison vivante et la vertu sensible. En frequentant ces heureux époux, leur ascendant me gagne et me touche insensiblement, et mon cœur se met par degrés à l'umisson des leurs, comme la voix prend sans qu'on y songe le ton des gens avec qui l'on parle.

Quelle retraite délicieuse! quelle charmante habitation! que la douce habitude d'y vivre en augPour elle, il est certain qu'excepté la peine secrete qui la tourmente, et dont je vous ai dit la cause dans ma précédente lettre (1), tont concourt à la rendre heureuse. Cepeudant avec tant de raisons de l'être mille autres se désoleroient à sa place: as vie uniforme et retirée leur seroit insupportable; elles s'impatienteroient du tracas des enfants; elles s'enunieroient des soins domestiques; elles ne pourroient souffirir la campagne; la sagese et l'estime d'nu mari peu caressant ne les dédommageroient ni de sa froideur ni de son âge; sa présence et son attachement même leur seroient à charge. Ou elles trouveroient l'art de l'écarter de chez lui pour y vivre à leur liberté, ou, s'en éloigant elles-mêmes, elles mépriseroient les plaisirs de leur état; elles

<sup>(</sup>r) Cette précédente lettre ne se trouve point. On en verra ci-après la raison.

en chercheroient an loin de plus dangerenx, et ne seroient à leur aise dans lenr propre maison que quand elles y seroient étrangeres. Il fant une ame saine pour sentir les charmes de la retraite: ¿on ne, voit guere que des gens de bien se plaire au sein do leur famille et s'y renfermer volontairement; s'il est au monde nne vie henrense, c'est sans doute celle qu'ils y passent. Mais les instruments du honheur ne sont rien pour qui ne sait pas les mettre en œnvre, et l'on ne sent en quoi le vrai houheur consiste qu'antant qu'on est propre à le goûter.

S'il falloit dire avec précision ce qu'on fait dans cette maison pour être heureux, je croirois avoir bien répondu en disant, On y sait viure; non dans le seus qu'on donne en l'rance à ce mot, qui est d'avoir avec autrui certaines manieres étal·lics par la mode; mais de la vie de l'homme, et pour laquelle il est né; de cette vie dont vous me paplez, dont vous m'avez donné l'exemple, qui dure andelà d'elle-mème, et qu'on ne tient pas pour perdue au jonr de la mort.

i

Julie a un pere qui s'inquiete du bien-être de sa famille : elle a des enfants à la subsistance desquels il faut pourvoir convenablement. Ce doit être le principal soin de l'homme sociable, et c'est anssi le premier dont elle et son mari se sont conjointement occupés. En entrant en ménage ils ont examiné l'état de leurs biens: ils n'ont pas tant regardé s'ils étoient proportionnés à leur condition qu'à leurs besoins; et voyant qu'il n'y avoit point de famille honnête qui ne dùt s'en contenter, ils n'ont pas en assez mauvaise opinion de feurs enwove, nécoise. 4.

•

fants pour craindre que le patrimoine qu'ils ont à leur laisser ne leur put suffire. Ils se sont doucaippliqués à l'améliorer plutôt qu'à l'étendre; ils out placé leur argent plus suremient qu'avantageusement; au lieu d'acheter de nouvelles terres, ils out douné un nouveau prix à celles qu'ils avoient déja, et l'exemple de leur conduite est le'seul trésor dont ils veuilleut accroître leur héritage.

Il est vrai qu'un bien qui n'augmente point est sujet à diminuer par mille accidents; mais si cette raison est un motif pour l'augmenter une fois, quand cessera-t-elle d'être un prétexte pour l'augmenter toujours? Il faudra le partager à plusieurs enfants. Mais doivent-ils rester oisifs? le travail de chacnn n'est-il pas un supplément à son partage? et son industrie ne doit-elle pas entrer dans le calcul de son bieu? L'insatiable avidité fait ainsi son chemin sons le masque de la prudeuce, et mene an vice à sorce de chercher la sureté. C'est en vain, dit M. de Wolmar, qu'on prétend donner anx choses humaines nne solidité qui n'est pas dans lenr nature : la raison même vent que nons laissions beancoun de choses au hasard : et si notre vie et notre fortune en dépendent toujours malgre nous, quelle folie de se donner sans cesse un tourment réel ponr prévenir des maux douteux et des dangers inévitables! La senle précaution qu'il ait prise à ce sujet a été de vivre nn an sur son capital. pour se laisser antant d'avance sur son revenu; de sorte que le produit anticipe toujonrs d'une année sur la dépense. Il a mieux aimé diminner un peu son fonds que d'avoir sens cesse à courir après ses

rentes. L'avantage de n'être point réduit à des expédients ruineux au moindre accideut imprévu l'a deja rembourse bien des sois de cette avauce. Ainsi l'ordre et la regle lui tiennent lieu d'épargne, et il s'enrichit de ce qu'il a dépensé.

Les maîtres de cette maison jouissent d'un bien médiocre selon les idées de fortune qu'on a dans le monde; mais au fond je ne connois personne de plus opulent qu'eux. Il n'v a point de richesse absolue. Ce mot ne signifie qu'un rapport de surabondance entre les desirs et les facultés de l'homme riche. Tel est riche avec un arpent de terre ; tel est gueux au milieu de ses monceaux d'or. Le désordre et les fantaisies n'ont point de bornes, et font plus de pauvres que les vrais besoins. Ici la proportion est établie sur un fondement qui la rend inébranlable, savoir le parsait accord des deux époux. Le mari s'est chargé du reconvrement des rentes. la femme en dirige l'emploi, et c'est dans l'harmonie qui regne entre eux qu'est la source de la richesse.

Ce qui m'a d'abord le plus frappé dans cette maison, c'est d'y tronver l'aisance, la liberté, la ga:eté, au milieu de l'ordre et de l'exactitude. Le grand défaut des maisons bien réglées est d'avoir un air triste et contraint. L'extrême sollicitude, des chess sent toujours un peu l'avarice ; tout respire la gêne antour d'eux : la rigueur de l'ordre a quelque chose de servile qu'on ne supporte point saus peine. Les domestiques font leur devoir, maisils le font d'un air mécontent et craintif. Les hôtes sout bien recus, mais ils n'usent qu'avec défiance

de la liberté qu'on leur donne; et comme on s'y voit toujours hors de la regle, on n'y fait rien qu'en tremblant de se rendre indiscret. On sent one ces peres esclaves ne vivent point pour eux. mais pour leurs enfants, sans songer qu'ils ne sont pas senlement peres, mais hommes, et qu'ils doivent à leurs enfants l'exemple de la vie de l'homme et du bonhenr attaché à la sagesse. On suit ici des regles plus judicieuses: on y pense qu'un des principaux devoirs d'un bon pere de famille n'est pas seulement de rendre son séjour riant afin que ses enfants s'y plaisent, mais d'y mener lui-même une vie agréable et douce, afin qu'ils sentent qu'on est henreux en vivant comme lui, et ne soient jamais tentés de prendre pour l'être une conduite opposée à la sienne. Une des maximes que M. de Wolmar répete le plus souvent au sniet des amnsements des denx consines, est que la vie triste et mesquine des peres et meres est presque toujonrs la premiere source du désordre des enfants.

Pour Julie, qui n'eut jamais d'autre regle que son cour, et n'en sauroit avoir de plus sûre, elle s'y livre sans scrupule, et, pour bien faire, elle fait tout ce qu'il lui demande. Il ne laisse pas de lui demander beaucoup, et personne ne sait mieux qu'elle-auettre ûn prix aux douceurs de la vie. Comment cette ame si sensible scroit-elle insensible aux plaisirs? Au contraire, elle les aime, elle les resherche, elle ne s'en refuse aucun de ceux qui la flattent; on voit qu'elle sait les goûter: mais ces plaisirs sont les plaisirs de Julie. Elle ne néglige ni-ses propres commodités ni celles des gens qui

#### CINQUIEME PARTIE.

lui sont chers, c'est-à-dire de tous coux qui l'environnent. Elle ne compte pour superflu rien de ce qui peut contribuer au bien-être d'une personne sensée; mais elle appelle ainsi tout ce qui né sert qu'à briller aux yeux d'autrui; de sorte qu'on trouve dans sa maison le luxe de plaisir et de sensualité sans raffinement ni molle-se. Quant au luxe de magnificence et de vanité, on n'y en voit que ce qu'elle n'a pu refuser au goût de son pere; encore y reconnoît-on tonjours le sien, qui consiste à donner moins de lustre et d'éclat que d'élégance et de grace aux choses. Quand je lui parle des moyens qu'on invente journellement à Paris ou à Londres pour suspendre plus doucement les carrosses, elle approuve assez cela; mais quand je lui dis jusqu'à quel prix on a ponssé les vernis, elle ne me comprend plus, et me demande toujours si ces beaux vernis rendent les carrosses plus commodes. Elle ne donte pas que je n'exagere beaucoup sur les peintures scandaleuses dont on orne à grands frais ces voitures, au lieu des armes qu'on y mettoit autresois; comme s'il étoit plus beau de s'annoncer aux passants pour un homme de mauvaises mœnrs que pour un homme de qualité! Ce qui l'a sur-tout révoltée a été d'apprendre que les femmes avoient introduit ou sontenu cet usage, et que lenrs carrosses ne se distinguoient de ceux des hommes que par des tableaux un peu plus lascifs. J'ai été forcé de lui citer là-dessus un mot de votre illustre ami, qu'elle a bien de la peine à digérer. J'étois chez lui un jonr qu'on lui montroit un vis-à-vis de cette espece. A peine eut-il jete les veux sur les panneaux, qu'il

partit en disant au maître: Montrez ce carrosse à des femmes de la cour; un honnête homme n'oseroit s'en servir.

Comme le premier pas vers le bien est de ne point faire de mal, le premier pas vers le bonheur est de ne point souffrir. Ces deux maximes, qui bien entendues épargneroient beaucoup de préceptes de morale, sont cheres à madame de Wolmar. Le malêtre lui est'extrêmement sensible et pour elle et pour les autres; et il ne lui seroit pas plus aisé d'être heureuse en voyant des misérables, qu'à l'homme droit de conserver sa vertu toujours pure en vivant sans cesse au milieu des méchants. Elle n'a point cette pitié barbare qui se contente de détourner les veux des maux qu'elle pourroit soulager; elle les va chercher pour les guerir : c'est l'existence et non la vue des malheureux qui la tourmente ; il ne lui suffit pas de ne point savoir qu'il y en a, il faut pour son repos qu'elle sache qu'il n'v en a pas, du moins autour d'elle : car ce seroit sortir des termes de la raison que de faire dependre son bonheur de celui de tous les hommes. Elle s'informe des besoins de son voisinage avec la chaleur qu'on met à son propre intérêt; elle en connoît tous les habitants ; elle y étend pour ainsi dire l'enceinte de sa famille, et n'épargne aucun soin pour en écarter tous les sentiments de douleur et de peine auxquels la vie humaine est assujettie.

Mylord, je veux profiter de vos leçons: mais pardonnez-moi un enthousiasme que je ne me reproche plus et que vous partagez. Il n'y aura jamais qu'une Julie au monde. La providence a veillé sur

elle, et rien de ce qui la regarde n'est un effet dn hasard. Le ciel semble l'avoir donnée à la terre pour v montrer à la fois l'excellence dont une ame hamaine est susceptible, et le bonheur dont elle peut jouir dans l'obscurité de la vie privée, sans le secours des vertus éclatantes qui peuvent l'élever au-dessus d'elle-même, ni de la gloire qui les peut honorer. Sa faute, si c'en fut une n'a servi qu'à déployer sa force et son courage. Ses parents . ses amis, ses domestiques, tous heureusement nes, étoient faits pour l'aimer et pour en être aimés. Son pays étoit le seul où il lui convint de naître; la simplicité qui la ren l sublime devoit régner autour d'elle; il lui falloit pour être heureuse vivre parmi des gens heureux. Si pour son malheur elle fût née chez des peuples infortunés qui gémissent sous le poids de l'oppression, et luttent sans espoir et sans fruit contre la misere qui les consume, chaque plainte des opprimés ent empoisonné sa vie ; la dés solation commune l'eût accablée, et son cœur bienfaisant, épuisé de peine et d'ennuis, lui eut fait éprouver sans cesse les maux qu'elle n'eût pu soulager.

Au lieu de cela, tout anime et soutient ici sa bonté naturelle. Elle n'a point à pleurer les calamités publiques. Elle n'a point sous les yeux l'image 'affreuse de la misere et du désespoir. Le villageois à son aise (1) a plus besoin de ses avis que de ses

<sup>(</sup>r) Il y a près de Clarens un village appellé Moutrn, dont la commune seule est assez riche pour entretenin tous les communiers, n'eussent-ils pas un pouce de

dons. S'il se trouve quelque orphelin trop jeune pour gagner sa vie, quelque veuve oubliée qui souffre en secret , quelque vieillard sans enfants, dont les bras affoiblis par l'âge ne fournissent plus à son entretien, elle ne craint pas que ses bienfaits leur deviennent onéreux, et fassent aggrayer sur eux les charges publiques pour en exempter des coquins accrédités. Elle jouit du bien qu'elle fait, et le voit profiter. Le bonheur qu'elle goûte se multiplie et s'étend autour d'elle. Toutes les maisons ou elle entre offrent bientôt uu tableau de la sienne; l'aisance et le bien-être y sont une de ses moindres influences; la concorde et les mœurs la suivent de menage en menage. En sortant de chez elle ses yeux ne sont frappés que d'objets agréables; en y rentrant elle en retrouve de plus doux encore; elle voit par-tout ce qui plait à son cœur; et cette ame si peu sensible à l'amour-propre apprend à s'aimer dans ses bienfaits. Non, mylord, je le répete, rien de ce qui touche à Julie n'est indifférent pour la . vertu. Ses charmes, ses talents, ses goûts, ses combats, ses fautes, ses refrets, son sejeur, ses amis, sa famille, ses peines, ses plaisirs, et toute sa destince, font de sa vie un exemple unique, que peu de femmes voudront imiter, mais qu'elles aimeront en dépit d'elles.

terre en propre. Aussi la bourgeoisie de ce village estelle presque aussi dificile à acquerir que celle de Berne. Quei dommage qu'il n'y ait pas là quelque bonnète homme de subdélègué, pour rendre messieurs de Moutru plus sociables, et leur bourgeoisie un peu moins chere! Ce qui me plait le plus dans les soins qu'on prend ici dn bonhenr d'autrui, c'est qu'ils sont tous dirigés par la sagesse, et qu'il n'eu résulte jamais d'abus. N'est pas toujours bienfaisant qui veut ; et souvent tel croit rendre de grands services, qui fait de grands maux qu'il ne voit-pas, pour un petit bien qu'il appercoit. Une qualité rare dans les femmes du meilleur caractere, et qui brille éminemment dans celui de madame de Wolmar, c'est un discernement exquis dans la distribution de ses bienfaits, soit par le choix des moyens de les rendre utiles, soit par le choix des gens sur qui elle les répand. Elle s'est fait des regles dont elle ne se départ point. Elle sait accorder et resuser ce qu'on lui demande, sans qu'il y ait ni foiblesse dans sa bonté, ni caprice dans son resus. Ouiconque a commis en sa vie une méchaute action n'a rien à esperer d'elle que justice, et pardon s'il l'a offensée; jamais faveur ni protection, qu'elle puisse placer sur un meilleur sujet. Je l'ai vue refuser assez sechement à un homme de cette espece une grace qui :lépendoit d'elle seule. « Je vous souhaite du bon-" henr, lui dit-elle, mais je n'y veux pas contribuer, « de peur de faire du mal à d'autres en vous mettant « en état d'en faire. Le monde n'est pas assez épuisé « de gens de bien qui souffrent pour qu'on soit ré-« duit à souger à vous ». Il est vrai que cette dureté lui coûte extrêmement et qu'il lui est rare de l'exercer. Sa maxime est de compter pour bons tons ceux dont la méchanceté ne lui est pas prouvée; et il y a bieu peu de méchants qui n'aient l'adresse de se mettre à l'abri des preuves. Elle n'a point cette

charité paressense des riches qui paient en argent aux malheureux le droit de rejeter leurs prieres, et pour un hienfait imploré ne saveut jamais donner que l'aumône. Sa bourse n'est pas inépuisable; et depuis qu'elle est mere de famille, elle en sait mieux régler l'usage. De tous les secous dont on peut soulager les malheureux, l'aumône est à la vérité celai qui coûte le moins de peine; mais il est aussi le plus passager et le moins solide; or Julie ne cherche pas à se délivrer d'eux, mais à leur être utile.

Elle n'accorde pas non plus indistinctement des recommandations et des services sans bien savoir si l'usage qu'ou en veut faire est raisonnable et juste, Sa protection n'est jamais refusce à quiconque en a un véritable besoin et mérite de l'obtonir : mais pour ceux que l'inquietude ou l'ambition porte à vouloir s'élever et quitter un état où ils sont bien, rarement penvent-ils l'engager à se mêler de leurs affaires. La condition naturelle à l'homme est de cultiver la terre et de vivre de ses fruits. Le paisible habitant des champs n'a besoin pour sentir son bonheur que de le connoitre. Tous les vrais plaisirs de l'homme sont à sa portée ; il n'a que les peines inséparables de l'humanité, des peines que celui qui croit s'en délivrer ne fait qu'échanger contre d'autres plus cruelles (1). Cet état est le seul néces-

<sup>(</sup>t) L'homme sorti de sa premiere simplicité devient si stupide qu'il ne sait pas même desirer. Ses souhaits exaucés le meneroient tous à la fortune, jamais à la félicité.

saire et le plus utile : il n'est malheureux que quand les autres le tyrannisent par leur violence, ou le sédnisent par l'exemple de leurs vices. C'est en lni que consiste la véritable prospérité d'un pays, la force et la grandeur qu'un peuple tire de lui-même, qui ne dépend en rien des autres nations, qui ne contraint jamais d'attaquer pour se soutenir, et donne les plus sûrs moyens de se défendre. Quand il est question d'estimer la puissance publique, le bel-esprit visite les palais du pringe, sés ports, ses troupes, ses arsenaux, ses villes; le vrai politique parcourt les terres et va dans la chaumiere du laboureur. Le premier voit ce qu'on a fait et le second ce qu'on peut faire.

Sur ce principe on s'attache ici, et plus encore à Etange, à contribuer autant qu'on peut à rendre aux paysans leur condition douce, sans jamais leur aider à en sortir. Les plus aisés et les plus pauvres ont également la fureur d'envoyer leurs enfants dans les villes, les uns pour étudier et devenir un jour des messieurs, les antres pour entrer en condition et décharger leurs parents de leur entretien. Les jeunes gens de leur côté ainient souvent à courir ; les filles aspirent à la parure bourgeoise : les garcons s'engagent dans un service étranger ; ils croient valoir mieux en rapportant dans leur village, au. lieu de l'amour de la patrie et de la liberté , l'air à la fois rogue et rampant des soldats mercenaires , et le ridicule mépris de leur ancien état. On leur montre à tous l'erreur de ces préjugés ; la corruption des enfants, l'abandon des peres, et les risques continuels de la vie, de la fortune, et des mœurs, où

cent périssent ponr un qui réussit. S'ils s'obstinent, on ne favorise point leur fantaisie insensée, on les laisse conrir au vice et à la misere, et l'on s'applione à dédommager ceux qu'on a persuadés des sucrifices qu'ils font à la raison. On leur apprend à honorer lenr condition naturelle en l'honorant soimême; on n'a point avec les paysans les facons des villes, mais on use avec eux d'une honnête et grave familiarité, qui, maintenant chacnn dans son état, leur apprend pourtant à faire cas du leur. Il n'y a point de bon paysan qu'on ne porte à se considérer lui-même, en lui montrant la différence qu'on faitde lni à ces petits parvenns qui viennent briller un moment dans leur village et ternir leurs parents de lenr éclat. M. de Wolmar, et le baron, quand il est ici , manquent rarement d'assister aux exercices. aux prix, aux revues dn village et des environs. Cette jeunesse déja naturellement ardente et guerriere, voyant de vieux officiers se plaire à ses assemblées, s'en estime davantage et prend plus de confiance en elle-même. On lui en donne encore plus en lui montrant des soldats retirés du service étranger en savoir moins qu'elle à tous égards; car, quoi qu'on fasse, jamais cinq sous de paie et la pene des conps de canne ne produiront une émulation pareille à celle que donne à un homme libre et sons les armes la présence de ses parents; de ses voisins, de ses amis, de sa maitresse, et la gloire de son pays.

La grande maxime de madame de Wolmar est donc de ne point favoriser les changements de condition, mais de contribuer à rendre henreux chaeun dans la sienne, et sur-tout d'empêcher que la pius heureuse de toutes, qui est celle du villageois dans uu état libre, ne se dépeuple eu faveur des autres.

Je lui faisois là-dessus l'objection des talents divers que la nature semble avoir partagés aux hommes pour leur donner à chacun leur emploi, sins égard à la condition dans laquelle ils sont nes. A cela elle me répondit qu'il y avoit deux choses à considérer avant le talent, savoir, les mours et la félicité. L'homme, dit-elle, est un être trop noble pour devoir servir simplement d'instrument à d autres, et l'on ne doit point l'employer à ce qui leur convient sans consulter aussi ce qui lui convient à lui-même; car les hommes ne sont pas faits pour lesplaces, mais les places sont faites pour eux; et, pour distribuer convenablement les choses, il ne faut pas tant chercher dans leur partage l'emploi anquel chaque homme est le plus propre, que celui qui est le plus propre à chaque homme pour le rendre bon et heureux autant qu'il est possible. Il n'est jamais permis de détériorer, une ame humaine pour l'avantage des autres, ni de faire un scélerat pour le service des honnêtes gens:

Or, de mille snjets qui sortent du village, il n'y en a pas dix qui n'aillent se perdre à la ville, ou qui u'en porteut les vices plus loin que es geus dont ils les ont appris. Ceux qui réussissent et font fortune la font presque tous par les voies de shomeltes qui y menent. Les malheureux qu'ellen'a point favorisés ne reprennent plus leur ancien état, et se font mendiants ou voleurs plutôt que de redevenic paysans. De ces mille s'il s'en trouve un seul qui ré-mou, uticos. 4.

siste à l'exemple et se conserve honnête homme, pensex-vous qu'à tout preudre celui-là passe une vie aussi heureuse qu'il l'eût passée à l'abri des passions violentes, dans la trauquille obsenrité de sa première condition?

Pour suivre son talent il le faut connoître. Est-ce une chose aisée de discerner toujours les talents des hommes? et à l'âge où l'on prend un parti, si l'on a tant de peine à bien connoître ceux des enfants qu'on a le mieux observés, comment un petit paysan saura-t-il de lui-même distinguer les siens? Rien n'est plus équivoque que les signes d'inclination qu'on donne des l'enfance; l'esprit imitateur y a souvent plus de part que le talent : iIs dépendront plutôt d'une rencontre fortuite que d'un penchant décide, et le penchant même n'annonce pas toujours la disposition. Le vrai talent, le vrai génie a une certaine simplicité qui le rend moius inquiet, moins remuant, moins prompt à se montrer, qu'un apparent et faux talent, qu'on prend pour véritable, et qui n'est qu'une vaine ardeur de briller, sans moyens pour y reussir. Tel entend un tambour et yeut être general; un autre voit bâtir et se croit architecte. Gustin, mon jardinier, prit le goût du dessin pour m'avoir vu dessiner: je l'envoyai apprendre à Lausanne; il se croyoit deja peintre, et n'est qu'un jardinier. L'occasion le desir de s'avancer, décident de l'état qu'on choisit. Ce n'est pas assez de sentir sou génie, il faut aussi youloir s'y livrer. Un prince ira-t-il se faire cocher parcequ'il mene bien son carrosse? un duc se fera-t-il cuisinier parcequ'il invente de bons ragoùts? On n'a des talents que pour s'élever, personue n'en a pour descendre : pensez-vous que ce soit là l'ordre de la nature? Quand chacun connoitroit son talent et voudroit le snivre, combien le pourroient? combien surmonteroient d'injustes obstacles? combien vaincroient d'indignes concurrents? Celni qui sent sa foiblesse appelle à son secours le manège et la brigne, que l'antre, plus sûr de lui, dédaigne. Ne m'avez-vons pas cent fois dit vous-même que tant d'établissements en faveur des arts ne font que leur nuire? En multipliant indiscrètement les sujets on les confond ; le vrai mérite reste étouffé dans la fonle, et les honneurs dus au plus habile sont tous pour le plus intrigant. S'il existoit une société où les emplois et les rangs fussent exactement mesurés sur les talents et le mérite personnel, chacun pourroit aspirer à la place qu'il sauroit le mieux remplir; mais il faut se conduire par des regles plus sûres, et renoncer au prix des talents, quand le plus vil de tous est le seul qui mene à la fortune.

Je vous dissi plus, continua-t-elle: j'ai peine à croire que tant de talents divers doivent être tous développés; car il faudroit pour cela que le nombre de ceux qui les possedent fût exactement proportionné au besoin de la société; et si l'on ne laissoit au travail de la terre que ceux qui ont éminemment le talent de l'agriculture, ou qu'on enlevàt à ce travail tous ceux qui sont plus proprés à un autre, il ne resteroit pas assez de laboureurs pour la culliver et nous faire vivee. Je penserois que les talents des hommes sont comme les vertus des drogues, que la nature nous donne pour guérir nos maux, quoique

son, intention soit que nous n'en ayons pas besoin. Il y a des plantes qui nous empoisonnent, des animans qu'i nous devorent, des talents qui nous sont pernicieux. S'il falloit toujours employer chaque chase selon ses principales propriétes, peut-être feroit-ou noins de bieu que de mal aux hommes. Les peuples boes et simples n'ont pas besoin de tant de taie is; ils se sontiennent mieux par leur seule simplicate que les autres par toute leur industrie: mais à mesure qu'ils se corrompent, leurs talents se dévelopent comme pour servir de supplément aux vertus qu'ils perdent, et pourforcer les méchants eux-mêmes d'être utiles en dépit d'eux.

Une autre chose sur laquelle j'avois peine à tomber d'accord avec elle étoit l'assistance des mendiants. Comme c'est ici une grande route, il en passe beaucoup, el l'on ne refuse l'aumône à aucun. Je lui reperentai que ce n'étoit pas sculement un bien jeté à pure perte, et dont ou privoit ainsi le vrai pauvre, mais que cet usage contribuoit à multiplies les peuex et les vagabonds qui se plaisent à ce lache métier, et se rendant à charge à la sociéte, la privent encore du travail qu'ils y pourroient faire.

Je vois bien, me dit-elle, que vous avez pris dans les grandes villes les maximes dont de complaisants raisonneurs aiment à l'atter la dureté des reches; vous en avez même pris les termes. Croyez-vous dérrader un pauvre de sa qualité d'homme en lui donnant le nom-méprisant de gueux? Comparissant comme vous l'êtes, comment avez-vous pu vous résondre à l'employer? Renoncez-y, mon

ami, ce mot ne va point dans votre bonche, il est plus deshonorant pour l'homme dur qui s'en sert que ponr le malheureux qui le porte. Je ne déciderai point si ces détracteurs de l'aumône ont tort ou raison; ce que je sais, c'est que mon mari, qui ne cede point en bon sens à vos philosophes, et qui m'a souvent rapporté tont ce qu'ils disent là-dessus pour étonffer dans le cœur la pitié naturelle et l'exercer à l'insensibilité, m'a tonjours paru mépriser ces discours et n'a point désapprouvé ma condaite: Son raisonnement est simple: On souffre, dit-il, et l'on entretient à grands frais des multitudes de professions inutiles dont plusieurs ne servent qu'à corrompre et gâter les mœurs. A ne regarder l'état de mendiant que comme un métier, loin qu'on en ait rien de pareil à craindre, on n'y trouve que de anoi monrrir en nous les sentiments d'intérêt et d'humanité qui devroient unir tous les hommes. Si l'on vent le considérer par le talent, pourquoi ne récompenserois-je pas l'éloquence de ce mendiant qui me remue le cœur et me porte à le secourir, comme je paie nn comédien qui me fait verser quelques larmes stériles? Si l'un me fait aimer les bonnes actions d'autrui, l'autre me porte à enfaire moi-même : tont ce qu'on sent à la tragédie s'oublie à l'instant qu'on en sort, mais la mémoire des malhenreux qu'on a sonlagés donne un plaisir qui renait sans cesse. Si le grand nombre des-mendiants est onéreux à l'état, de combieu d'antres professions qu'on enconrage et qu'on tolere n'en peut-on pas dire autant! C'est au souverain de faire en sorte qu'il n'y ait point de mendiants: mais pour

les rebuter de leur profession (r. faut-il rendre les cit veens i humains et lénaturés? Pour moi, contitue Julie, sa-s savoir ce que les pauvres sont à l'état, je sais qu'its sont tous mes freres, et que je ne pnis sans une inexcusable dureté leur refuser le foi le secours qu'ils me demandent. La plupart sont des vagabonds, j'en couviens; mais je connois trop les peuns de la vie pour ignorer par combien de malheurs un honnéte homme peut se trouver réduit à leur sort; et comment puis-je être sûre que l'inconnu qui vient implorer au nom de Dieu mon assis a a ce et mendier un pauvre morceau de pain n'est pas peut-être cet honnéte homme prêt à périr de musere, et que mon refus va réduire au désospoir? Uanmône que je fais donner à la porte est lègreer.

<sup>(1)</sup> Nourrir les mendiants c'est, disent-ils, former des pépinieres de voleurs; et, tout au contraire, c'est empêcher qu'ils ne le deviennent. Je conviens qu'il ne faut pas encourager les pauvres à se faire mendiants; mais quand une tois ils le sont, il faut les nourrir, de p. ur qu'ils ne se fassent voleurs. Rien n'engage tant à changer de projession que de ne pouvoir vivre dans la sienne : or tous ceux qui ont une fois goûté de ce métier oiscux prennent tellement le travail en aversion, qu'i s aiment mieux voler et se faire pendre, que de reprendre l'usage de leurs bras. Un liard est bientat demandé et refusé; mais vingt liards auroient payé le souper d'un pauvre que vingt refus peuvent impatienter. Qui est-ce qui voudroit jamais refuser une si légere aumone, s'il songeoit qu'elle peut sauver deux hommes, l'un du crime, et l'autre de la mort? J'ai lu quelque part que les mendiants sont une vermine qui s'attache aux riches. Il est naturel que les enfants s'attachent aux peres; mais ces peres opulents et durs les méconnoisseut, et laissent aux pauvres le soin de les nourrir.

un demi-crutz (1) et un morceau de pain sont ce un'on ne refuse à personne; on donne une ration donble à ceux qui sont évidemment estropiés ; s'ils en trouvent autant sur lenr route dans chaque maison aisée, cela suffit pour les faire vivre en chemin . et c'est tout ce qu'on doit au mendiant étranger qui passe. Quand ce ne seroit pas pour eux un secours réel, c'est au moins un témoignage qu'on prend part à leur peine, nn adoucissement à la dureté du refns, une sorte de salutation qu'on leur rend. Un demi-crutz et un morceau de pain ne coutent guere plus à donner et sont une réponse plus honnête qu'un Dieu vous assiste! comme si les dons de Dien n'étoient pas dans la main des hommes, et qu'il cut d'autres greniers sur la terre que les magasins des riches! Enfin, quoi qu'on puisse penser de ces infortunés, si l'on ne doit rien au gueux qui mendie, au moins se doit-on à soi-même de rendre honneur à l'humanité souffrante ou à son image, et de ne point s'endurcir le cœur à l'aspect de ses miseres.

Voilà comment j'en use avec ceux qui mendient pour ainsi dire sans prétexte et de bonne foi : à l'égard de ceux qui se disent ouvriers et se plaignent de manquer d'ouvrage, il y a toujons ici pour eux des ontils et du travail qui les attendent. Par cette méthode on les aide, on met leur bonne volonté à l'épreuve; et les menteurs le savent si bien qu'il ne s'en présente plus chez nous.

C'est ainsi, mylord, que cette ame angélique

Petite monnoie du pays.

tronve toujours dans ses vertus de quoi combattre les vaiues subtilités dont les gens cruels pallient leurs vices. Tous ces soins et d'autres semblables sont mis par elle au rang de ses plaisirs, et remplissent une, partie du temps que lui laissent ses devoirs les plus chéris. Quand, après s'être acquittée de tout ce qu'elle doit aux antres, elle songe ensuite à ellemême, ce qu'elle fait pour se rendre la vie agréable peut encore être compte parmi ses vertus : tant son motif est toujours louable et houuête, et taut il v a de tempérance et de raison dans tout ce qu'elle accorde à ses desirs! Elle veut plaire à sou mari qui aime à la voir contente et gaie; elle veut inspirer à ses enfants le goût des innocents plaisirs que la modération , l'ordre et la simplicité font valoir , et qui détournent le cœur des passions impétueuses. Elle s'amuse pour les amuser, comme la colombe amollit dans son estomac le grain dont elle veut nourrir ses petits.

Julie a l'ame et le corps également sensibles. La même délicatesse regne dans ses sentiments et dans ses organes. Elle étoit faite pour connoître et goûter fons les plaisirs, et long-temps elle n'aima si chèrsment la vertu même que comme la plus douce des voluptes. Aujourd'hai qu'elle sent en pais cette volupté suprème, elle ne se refuse aucune de celles qui peuvent s'associer avec celle-là: mais sa maniere de les goûter ressemble à l'austérité de ceun qui s'y refusent, et l'art de jouir est pour elle celu-des privations; non de ces privations pénibles et doulourenses qui blessent la nature et dont son auteur dédaigne l'hommage insensé, nais des pri-

vations passageres et modérées, qui conservent à la raison son empire, e servant d'assaisonnement au plaisir en préviennent le dégoût et l'abus. Elle prétend que tout ce qui tient aux sens et n'est pas nécessaire à la vie change de nature aussitôt qu'il tourne en habitude, qu'il cesse d'être un plaisir en devenant un besoin, que c'est à la fois une chaîne qu'on se donne et une jouissance dont on se prive, et que prévenir toujours les desirs n'est pas l'art de les conteuter, mais de les éteindre. Tout celui qu'elle emploie à donner du prix aux moindres choses est de se les refuser vingt fois pour en jouir une. Cette ame simple se conserve ainsi son premier ressort : son goût ne s'use point ; elle n'a jamais besoin de le ranimer par des excès, et je la vois souvent savourer avec délices un plaisir d'enfant qui seroit insipide à tont autre.

Un objet plus noble qu'elle se propose encore en cela est de rester maitresse d'elle-même, d'accontuner, ses passions à l'obéissance, et de plier tous ses desirs à la regle. C'est un nouveau moyen d'être heureuse; car on ne jouit sans inquietude que de ce qu'on peut perdre sans peine; et si le vrai bonheur appartient au sage, c'est parcequ'il est de tous les hommes celoi à qui la fortune peut le moins ôter.

Ce qui me paroit le plus singulier dans sa tempérance, c'est qu'elle la suit aur les mêmes raisons qui jettent les voluptuenx dans l'excès. La vie est courte, il est vrai, ditelle; c'est une raison d'en user jusqu'au bout, et de dispenser avecat sa darcé afin d'en tiree le meilleur parti qu'il est possible.

Si un jour de satiété nons ôte un an de jouissance . c'est une mauvaise philosophie d'aller toujours jusqu'où le desir nous mene, sans considérer si nons ne serons point plutôt au bont de nos facultés que de notre carrière, et si notre cœur épuisé ne mourra point avant nous. Je vois que ces vulgaires épicuriens pour ne vouloir jamais perdre une occasion les perdent tontes, et, toujours enpuyés au sein des plaisirs, n'en savent jamais trouver aucun. Ils prodignent le temps qu'ils pensent économiser, et se rainent comme les avares pour ne savoir rien perdre à propos. Je me tronve bien de la maxime opposée, et je crois que j'aimerois encore mieux sur ce point trop de sévérité que de relachement. Il m'arrive quelquefois de rompre une partie de plaisir par la senle raison qu'elle m'en fait trop ; en la renouant j'en jouis deux fois. Cependant je m'exerce à conserver sur moi l'empire de ma volonté, et j'aime mieux être taxée de caprice que de me laisser dominer par mes fantaisies.

Voilà sur quel principe on fonde ici les douceurs de la vie et les choses de pur agrément. Julie a du penchant à la gourmandise, et d'ans les soins qu'elle donne à tontes les parties du ménage la cuisine surtout u fest pas mégligée. La table se sent de l'aboundance génémele; mais cette abondance u l'est point ruinense; il y regue une sensualité sans raffinement; tous les mets sont communs, mais excellents dans lens sepcees; l'apprèt en est simple et pourtant exquis. Tont ce qui n'est que d'appareil, tout ce qui tient à l'opinion, tous les plats ins et techerchés, dont la iracté fait tont le prix, et qu'il

faut nommer pour les trouver bons, en sont bannis à jamais; et même, dans la delicatesse et le choix de ceux qu'on se permet, on s'abstient journellement de certaines choses qu'on réserve pour donner à quelque repas un air de fête qui les rend plus agréables sans être plus dispendieux. Que croiriezvous que sont ces mets si sobrement ménages? du gibier rare? du poisson de mer? des productions étrangeres? Mieux que tout cela ; quelque excellent legume du pays, quelqu'un des savoureux herbages qui croissent dans nos jardins, certains poissons du lac apprêtés d'une certaine maniere, certains laitages de nos montagnes, quelque pàtisserie à l'allemande, à quoi l'on joint quelque piece de la chasse des gens de la maison : voilà tout l'extraordinaire qu'on y remarque; voilà ce qui couvre et orne la table, ce qui excite et contente notre appétit les jours de rejouissance. Le service est modeste et champêtre, mais propre et riant : la grace et le plaisir y sont, la joie et l'appetit l'assaisonneut. Des surtouts dorés autour desquels on meurt de faim, des crystaux pompeux charges de fleurs pour tout dessert, ne remplissent point la place des mets; on n'y sait point l'art de nourrir l'estomac par les yeux, mais on v sait celui d'ajonter du charme à la bonne c' erc, de minger beaucoup sans s'incommoder, de s'egayer à boire sans alterer sa raison, de tenir table long-temps sans cnnui, et d'en sortir toujours sans degoût.

Il y a au premier étage une petite salle à manger différente de celle où l'on mange ordinairement, laquelle est au raiz-de-chaussée: cette salle parti-

culiere est à l'angle de la maison et éclairée de deux côtés; elle donne par l'un sur le jardin, au-dels duquel on voit le lac à travers les arbres; par l'autre on appercoit ce grand côteau de vignes qui commencent d'étaler aux yeux les richesses qu'on y recueillera dans deux mois. Cette piece est petite, mais ornée de tout ce qui peut la rendre agréable et riante. C'est là que Julie donne ses petits festins à son pere, à son mari, à sa cousine, à moi, à elle-même, et quelquefois à ses enfants. Quand elle ordonne d'y mettre le couvert on sait d'avance ce que cela veut dire ; et M. de Wolmar l'appelle en riant le salon d'Apollon : mais ce salon ne differe pas moins de celui de Lucullus par le choix des convives que par celui des mets. Les simples hôtes n'y sont point admis, jamais on n'y mange quand on a des étrangers; c'est l'asile inviolable de la confiance, de l'amitié, de la liberté; c'est la société des cœurs qui lie en ce lieu celle de la table; elle est une sorte d'initiation à l'intimité, et jamais il ne s'y rassemble que des gens qui voudroient n'être plus séparés. Mylord, la fête vous attend, et c'est dans cette salle que vous ferez ici votre premier repas.

Je n'eus pas d'abord le même honneur; ce ne fut qu'à mon retour de chez madame d'Orbe que je fus traité dans le salon d'Apollon. Je n'imaginois pas qu'on pût rien ajouter d'obligeant à la réception qu'on m'avoit faite: mais ce souper me donna d'autres idées; j'y trouvai je ne sais quel délicieux mélange de familiarité, de plaisir, d'union, d'aisance, que je n'avois point encore éprouvé. Je me

sentois plus libre sans qu'on m'eût averti de l'être; il me sembloit que nous nous entendions mieux qu'auparavant. L'éloignement des domestiques m'invitoit à n'avoir plus de réserve au fond de mon cœur; et c'est là qu'à l'instance de Julie je repris l'usage quitté depuis tant d'ainnées de boire avec mes hôtes du vin pur à la fin du repas.

Ce souper m'enchanta : j'aurois voulu que tous nos repas se fussent passés de même. Je ne connoissois point cette charmante salle, dis-je à madame de Wolmar; pourquoi n'y mangez-vons pas toujours? Voyez, dit-elle, elle est si jolie! ne seroit-ce pas dommage de la gâter? Cette répouse me parut trop loin de son earactere pour n'y pas soupconner quelque sens caché. Pourquoi du moins, repris-je, ne rassemblez-vous pas toujours autour de vous les mèmes commodités qu'on trouve ici, afin de ponvoir éloigner vos domestiques et eauser plus en liberté? C'est, me répondit-elle encore, que cela seroit trop agreable et que l'ennni d'être tonjours à son aise est enfin le pire de tous. Il ne m'en fallut pas davantage pour concevoir son système; et je jugeai qu'en effet l'art d'assaisonner les plaisirs n'est que celui d'en être avare.

"the tronve qu'elle se met avec plus de soin qu'elle ne faisoit autrefois. La seule vanité qu'on lui air jamais reprochée étoit de négliger son ajustement. L'orgueilleuse avoit ses raisons, et ne me laissoit point de prétexte poir méconnoître son empire. Mais elle avoit beau faire, l'enchantement étoit roup fort pour me sembler naturel; je m'opiniatrois à trouver de l'art dans sa négligence; elle se seroit vour nivors. A.

coeffee d'un sac que je l'aurois accusée de coquetterie. Elle n'auroit pas moins de pouvoir aujourd'hui ; mais elle dédaigne, de l'employer ; et je dirois qu'elle affecte une parure plus recherchée pour ne sembler plus qu'une jolie semme, si je n'avois découvert la cause de ce nouveau soin. J'y fus trompé les premiers jours; et, sans songer qu'elle n'étoit pas mise autrement qu'à mon arrivée ou ie n'étois point attendu, j'osai m'attribuer l'honneur de cette recherche. Je me désabusai durant l'absence de M, de Wolmar. Dès le lendemain ce n'étoit pluscette élégance de la veille dont l'œil ne pouvoit se . lasser, ni cette simplicité touchante et voluptueuse qui m'enivroit autrefois ; c'étoit une certaine modestie qui parle au conr par les yeux, qui n'inspire que du respect, et que la beauté rend plus imposante. La dignité d'épouse et de mere regnoit sur tous ses charmes; ce regard timide et tendre étoit desenu plus grave; et l'on eut dit qu'un air plus grand et plus noble avoit voilé la douceur de ses traits. Ce n'étoit pas qu'il y eût la moindre altération dans son maintien ni dans ses manieres; son é alité, sa candeur, ne connurent jamais les simagrees, elle usoit seulement du talent naturel aux semmes de changer quelquesois nos sentiments et nos idées par un ajustement différent , par une coeffure d'une autre forme, par une robe d'une autre . couleur, et d'exercer sur les cœurs l'empire du goût en faisant de rien quelque chose. Le jour qu'elle attendoit son mari de retour, elle retrouva l'art d'animer ses graces naturelles sans les convrir ; elle étoit éblouissante en sortant de sa toilette; je trou-

# CINQUIEME PARTIE.

vai qu'elle ne savoit pas moins effacer la plus brillante parure qu'orner la plus simple; et je me dis avec dépit en pénétrant l'objet de ses soins, En fitelle jamais antant pour l'amour?

Ce goût de parure s'étend de la maitresse de la maison à tout ce qui la compose. Le maître, les enfants, les domestiques, les chevaux, les bâtiments, les jardins, les menbles, tout est tenu avec un soin qui marque qu'on n'est pas au-dessous de la magnificence, 'mais qu'on la dédaigne; on plutôt la magnificence y est en effet, s'il est vrai qu'elle consiste moins dans la richesse de certaines choses que dans un bet ordre du tout qui marque le concert des parties et l'unité d'intention de l'ordonnateur (1). Pour moi, je trouve au moins que c'est une idée plus grande et plus noble de voir dans une maison simple et modeste un petit nombre de gens heureux d'un bonheur commun, que de voir regner dans un palais la discorde et le trouble, et chacun de cenx qui l'habitent chercher sa fortune et son bonheur dans la ruine d'un autre et dans le désordre général. La maison bien legére est une, et

<sup>(1)</sup> Cela-me parolt incontestable. Il y a de la magnificence dans la symétrie d'un grand palais; i in y en a point dans une fonle de maisons confusément enfassées. Il y a de la magnificence dans l'uniforme d'un régiment en bataille; il n'y en a point dans le peuple qu'il e regarde, quoi qu'il ne s' y rouve peut-être pas un scul homme dont l'habit en particulier ne vaille mieux que celui d'un soldat. En un mot, la véritable magnificence n'est que l'ordre rendu sensible dans le grand; c e qui fait que, de tous les spectacles imaginables, le plus magnifique est celui de la nature.

forme un tout agréable à voir : dans le palais on no trouve qu'un assemblage confus de divers objets dont la liaison n'est qu'apparente. Au prémier coupd'œil on croit voir une fin commune ; en y regardant mieux on est bientôt détrompé.

A ne consulter que l'impression la plus naturellé, il sembleroit que pour dédaigner l'éclat et le huxe on a moins besoin de modération que de goût. La symétrie et la régularité plaisent à tous les yeûx. L'image du bien-être et de la félicité touche le cœur humain qui en est avide : mais un vain appareil qui ne se rapporte ni à l'ordre ni au bonheur, et n'a pour objet que de frapper les yeux, quelle idée favorable à celui qui l'étale peut-il exciter dans l'esprit du apectateur? L'idée du goût? Le goût ne paroit-il pas cent fois mieux dans les choses simples que dans celles qui sont offusquées de richesset. L'idée de la commodité? Y a-t-il rien de plus incommode que le faste (r)? L'idée de la grandeur?

<sup>(1)</sup> Le bruit des gens d'une maison trouble incessamment le repos du maître; il ue peut rien cacher à tant d'Argns. La foule de ses créauciers lui fait payer cher celle de ses admirateurs. Ses appartements sont si superbes qu'il est forcé de coucher dans un bouge pour être à son aise, et son singe est quelquefois mieux logé que lui. S'il veut diner, il dépend de son cuisinier, et .. jamais de sa faim ; s'il veut sortir, il est à la merci de ses chevaux : mille embarras l'arrêtent dans les rues : il brûle d'arriver, et ne sait plus qu'il a des jambes. Chloé · l'attend, les boues le retiennent, le poids de l'or de son habit l'accable, et il ne peut faire vingt pas à pied: mais s'il perd un rendez-vous avec sa maîtresse, il en est bien dédommagé par les passants; chacnn remarque sa livrée, l'admire, et dit tout haut que c'est monsieur un tel.

C'est precisément le contraire. Quaud je vois qu'ou a voulu faire un grand palais, je une demande aussitét: Pourquoi ce palais n'est-il pas plus grand? pour quoi celui qui a cinquante domestiques a ca a-til pas cent? cette belle vaisselle d'argent pour-quoi n'est-elle pas d'or? cethomme qui dore son carrasse, pourquoi ne dore-t-il pas s'es lambris? si ses lambris sont dorés, pourquoi son toit ne l'est-il pas? Celui qui voulut bâtir une haute tour faisoit bien de la vouloir porter jusqu'au ciel; autrement il cut en beau l'élever, le point ou il se fât arrêté n'eut en beau l'élever, le point ou il se fât arrêté n'eut en beau l'élever, le point ou il se fât arrêté n'eut puissance. O homme petit et vaiu! montre-moi ton pouvoir, je te montrérai ta misere.

Au contraire, un ordre de choses où rien n'est donné à l'opinion, ou tout a son utilité réelle, et qui se borne aux vrais besoins de la nature, n'offre pas seulement un spectacle approuvé par la raison, mais qui contente les yeux et le-cœur, en ce que l'homme ne s'y voit que sous des rapports agréables , comme se suffisant à lui-même , que l'image de sa foiblesse n'y paroit point, et que ce riant tableau n'excite jamais de réflexions attristantes. Je désie aucun homme sensé de contempler une heure durant le palais d'un prince et le faste qu'on y voit briller sans tomber dans la melancolie et déplorer le sort de l'humanité. Mais l'aspect de cette maison. et de la vie uniforme et simple de ses habitants repaud dans l'ame des spectateurs un charme secret qui ne fait qu'augmenter sans cesse. Un petit nombre de gens doux et paisibles, unis par des besoins mutuels et par une réciproque bienveillance, y,

concourt par divers soins à une fin commune : chacun trouvant dans son état tout ce qu'il faut pour en être content et ne point desirer d'en sortir, on s'y attache comme y devant rester toute la vie; et la seule ambition qu'on garde est celle d'en bien remplir les devoirs. Il y a tant de modération dans ceux qui commandent et tant de zele dans ceux qui obeissent, que des égaux enssent pu distribuer entre eux les mêmes emplois sans qu'aneun se fût plaint de son partage. Ainsi nul n'envie celui d'un autre ; nul ne croit pouvoir augmenter sa fortune que par l'augmentation du bien commun ; les maitres même ne jugent de leur bonheur que par celui des gens qui les environnent. On ne sauroit qu'ajouter ni que retranchér ici, parcequ'on n'y trouve que les choses utiles et qu'elles y sont tontes; en sorte qu'on n'y souhaite rien de ce qu'on n'y voit pas, et qu'il n'y a rien de ce qu'on y voit dont on puisse dire, Pourquoi n'y en a-t-il pas davantage? Ajoutez-v du calon, des tableaux, un lustre, de la dorure, à l'instant vous appauvrirez tout. En vovant tant d'abondance dans le nécessaire, et nulle trace de superfin , on est porte à croire que , s'il n'y est pas, c'est qu'on n'a pas voulu qu'il y fut, et que si on le vouloit il y rigneroit avec la même profusion : en voyant continuellement les biens refluer au-dehors par l'assistance du panvre, on est porte à dire, Cette maison ne peut contenir toutes ses richesses. Voilà, ce me semble, la véritable magnificence.

Cet air d'opuleuce m'effraya moi-même quand je fus instruit de ce qui servoit à l'entretenir. Vousvous ruinez, dis-je à monsieur et madame de Wol-

mar; il n'est pas possible qu'un si modique revenu suffise à tant de dépenses. Ils se mirent à rire, et me frent voir que, sans rien retrancher dans leur maison, il ne tiendroit qu'à eux d'épargner beaucoup et d'augmenter leur revenn plutôt que de se ruiner. Notre grand secret pour être riches, me dirent-ils, est d'avoir pen d'argent, et d'éviter autant qu'il se peut dans l'usage de nos biens les échanges intermédiaires entre le produit et l'emploi. Aucun de ces échanges ne se fait sarts perte, et ces pertes multipliées réduisent presque à rien d'assez grands moyens, comme à force d'être brocantée une belle boîte d'or devient un mince colifichet. Le transport de nos revenus s'évite en les employant sur le lieu . l'echange s'en cvite encore en les consommant en nature ; et dans l'indispensable conversion de ce que nons avons de trop en ce qui nous manque, au lieu des ventes et des achats pécuniaires qui doublent le préjudice, nous cherchons des échanges réels où la commodité de chaque contractant tienne lieu de profit à tous deux.

Je concois, leur dis-je, les avantages de cette méthode; mais elle ne me paroit pas sans inconvenient. Outre les soins importuns auxquels elle as-anjettit, le profit doit être plus apparent que réel; et ce que vous perdez dans le détar! de la règie de vos biens l'emporte prubablement sur le gain que feroient avec vous vos fermiers, car le travail se fera toujours avec plus d'économie et la récolte avec plus de soin par un pay van que par vous. C'est une erreur, me répondit Wolmar; le paysan se soucie

moins d'augmenter le produit que d'épargner sur les frais, parceque les avances lui sont plus penibles que les profits ne lui sont utiles : comme son objet n'est pas tant de mettre nn fonds en valeur que d'y faire peu de dépense, s'il s'assure un gain actuel c'est bien moins en améliorant la terre qu'en l'épuisant, et le mieux qui puisse arriver est qu'au lieu de l'épuiser il la néglige. Ainsi, pour pen d'argent comptant recueilli sans embarras, un propriétaire oisif prépare à lui ou à ses enfants de grandes pertes, de grands travaux, et quelquesois la ruine de son patrimoine.

D'ailleurs, poursuivit M. de Wolmar, je ne disconviens pas que je ne fasse la culture de mes terres à plus grands frais que ne feroit un fermier; mais aussi le profit du fermier c'est moi qui le fais, et cette culture étant beaucoup meilleure le produit est beaucoup plus grand ; de sorte qu'en dépensant davantage je ne laisse pas de gagner encore. Il y a plus; cet exces de depense n'est qu'apparent, et produit réellement une très grande économie : car si d'antres cultivoient nos terres nous serions o sifs; il faudroit demeurer à la ville; la vie y seroit plus chere; il nous fandroit des amnsements qui nous conteroient beaucoup plus que cenx que nous trouvons ici, et nous seroient moins sensibles. Ces soins que vous appelez importuns font à la fois nos devoirs et nos plaisirs : graces à la prévoyance avec laquelle on les ordonne, ils ne sont jamais pénibles; ils nous tiennent lien d'une foule de fantaisies ruineuses dont la vie champêtre prévient ou détruit le

goût, et tout ce qui contribue à notre bien être devient pour nous un amusement.

Jetez les yeux tout autour de vons, ajoutoit ce indicieux pere de famille, vous n'y verrez que des choses utiles, qui ne nous coutent presque rien, et nous épargnent mille vaines dépenses. Les seules denrées du cra couvrent notre table, les seules étoffes du pays composent presque nos meubles et nos habits : rien n'est mepri é parcequ'il est commnn, rien n'est estime parce qu'il est rare. Comme tout ce qui vient de loin est sn et à être deguisé on falsisié, nous nons bornons, par délicatesse antant que par modération, au choix de ce qu'il y a de meilleur auprès de nous et dont la qualité n'est pas suspecte. Nos mets sont simples, mais choisis. Il ne manque à nôtre table pour être somptueuse que d'etre servie loin d'ici ; car tout y est bon, tout v seroit rare; et tel gourmand trouveroit les truites du lac bien meilleures s'il les mangeoit à Paris.

La même regle a lieu dans le choix de la parure, qui, comme vous voyez, n'est pas negligée; mais l'elégance y préside seule, la richesse ne s'y montre jamais, eucore moins la mode. Il y a une grande différence entre le prix que l'opinion donne aux choses et celui qu'elles ont récliement. C'est à ce dernier seul que Julie s'affache; et quand, il est question d'une étoife, elle ne cherche pas tant si elle est ancienne ou nouvelle que si elle est bonne et si elle lui sied. Souvent même la nouveauté seule est pour elle un motif d'exclusion, quand cette nou-

veauté donne aux choses un prix qu'elles n'ont pas ou qu'elles ne sauroient garder.

Considérez encore qu'ici l'esset de chaque chosevient moins d'elle-même que de son usage et de son accord àvec le reste; de sorte qu'avec des parties de pen de valeur Julie a fait un tout d'un grand prix. Le goût aimé à créer, à donner seul la valeur aux choises. Autaut la loi de la mode est inconstante et enineuse, autant la sienne est économe et durable. Ce que le bon goût approuve une sois est toujours bien; s'il est rarement à la mode, en revanche il m'est jamais ridicule; et, dans s'à modeste simplicité, il tire de la convenance des choses des regles inalterables et sures, qui restent quand les modes ne sont plus.

Ajoutez enfin que l'abon lance du seul nécessire ne peut déginérer en abus, parceque le nécessire as mesure miturelle, et que les vrais besoins n'out jamais d'excès. On peut mettre la dépense de vingi habits en un seul, et manger en un repas le revena d'une année; mais on ne sauroit porter deux habits en même temps, ni d'une deux fois en un jour. Ainsi l'opinion est illimitée, au lieu que la nature nous arrête de tous côtés; et celui qui dans un état médiocre se borne au bien-être ne risque point de se ruiner.

. Voilà, mon cher, continuoit le sage Wolmar, comment avec de l'économie et des soins on peut se mettre au-dessus de sa fortune. Il ne tiendroit qu'à nous d'augmenter la nôtre sans chauger notre maniere de vivre; cur il ne se fait tei presqueaucune avance qui n'ait un produit pour objet, et tout ce

que nous dépensons nous rend de quoi dépenser beaucoup plus.

He bien! mylord, rien de tout cela ne paroit au premier coup-d'œil. Par-tout un air de profusion couvre l'ordre qui le donne. Il faut du temps pour appercevoir des lois somptuaires qui menent à l'aisauce et au plaisir, et l'on a d'abord peine à comprendre comment on jouit de ce qu'on épargne. En y reflichissant le contentement augmente, parcequ'on voit que la source en est intarissable, et que l'art de goûter le bonheur de la vie sert encore à le prolonger. Comment se lasscroit-on d'un état si conforme à la nature? Comment épuiseroit-on son héritage en l'améliorant tous les jours? Comment raineroit-on sa fortune en ne consommaut que ses revenus? Quand chaque année on est sûr de la snivante, qui peut troubler la paix de celle qui court? Ici le fruit du labeur passé soutient l'abondance présente, et le fruit du labeur présent annonce l'abondance à venir; on jouit à la fois de ce qu'on de pense et de ce qu'on recueille, et les divers temps se rassemblent pour affermir la sécurité du présent.

Je suis entré dans tous les détails du ménage, et j'ai par-tout vu regner le même esprit. Toute la broderie et la dentelle sortent du gynée e; toute la toile est filée dans la basse-cour ou par de pauvres femmes que l'on nourrit. La laine s'envoie à des manufactures dont on tire en échange des draps pour habiller les gens; le vin, l'luile, et le pain, se font dans la maison; on à des bois en coupe réglée autant qu'on en peut consommer: le boucher se paie

en bétail; l'épicier recoit du bled pour ses formitures; le salaire des ouvriers et des domestiques se prend sur le produit des terres qu'ils font valoir : le lover des maisons de la ville suffit pour l'amenblement de celles qu'on habite; les rentes sur les fonds publics fonrnissent à l'entretien des maîtres et au peu de vaisselle qu'on se permet ; la vente des vins et des bleds qui restent donne un fonds qu'on laisse en réserve pour les dépenses extraordinaires; fonds que la prudence de Julie ne laisse jamais tarir, et que sa charité laisse encore moins augmenter. Elle n'accorde aux choses de pur agrément que le profit du travail qui se fait dans sa maisou, celui des terres qu'ils ont défriences, celui des arbres qu'ils out fait planter, etc. Ainsi le produit et l'emploi se trouvant toujours compenses par la nature des choses, la balance ne pent être rompue, et il est impossible de se déranger.

Bien plus; les privations qu'elle s'impose par cette volupte tempérante dont j'ai parle sont à la fois de nonveaux moyens de plaisirs et de nouvelles ressources d'économie. Par exemple, elle aime beaucoup le café; chez sa mere elle en prenoit tous les jours; elle en a quitté l'habitude pour en angmente le goût; elle s'est bornée à n'en prendre que quand elle a des hôtes, et dans le salon d'Apollon, afin d'ajouler cet air de fête à tons les autres. C'est une petite sensualité qui la flatte plus, qui lui coûte moins, et par laquelle elle aiguise et regle à la fois as gourmandise. An contraire, elle met à deviner ét satisfaire les goûts de son pere et de son mari une attention sons relache, une prodigalité natu-

relle et pleine de graces, qui leur fait mieux goûter ce qu'elle leur offre par le plaisir qu'elle trouve à le leur offrir. Ils aiment tous deux à prolonger un pen la fin du repas, à la suisse : elle ne manque jamais après le souper de faire servir une bouteille de vin plus délicat, plus vieux que celni de l'ordinaire. Je fus d'abord la dupe des noms pompeux qu'on donnoit à ces vins , qu'en effet je trouve excellents; et les buvant comme étant des lieux dont ils portoient les noms, je fis la guerre à Julie d'une infraction si manifeste à ses maximes : mais elle me rappela en riant un passage de Plutarque où Flaminius compare les troppes asiatiques d'Antiochus, sous mille noms barbares, aux ragouts divers sous lesquels un ami lui avoit déguisé la même viande. Il en est de même, dit-elle, de ces vins étrangers que vons me reprochez. Le Rancio, le Cherez, le Malaga, le Chassaigne, le Syrocuse, dont vous buvez avec tant de plaisir, ne sont en effet que des vins de Lavaux diversement prepares, et vous pouvez voir jei le vignoble qui produit toutes ces boissons lointaines. Si elles sont inférieures en qualité aux vins sameux dont elles portent les noms, elles n'en ont pas les inconvenients; et comme on est sûr de ce qui les compose, on peut au moins les hoire sans risque. J'ai lieu de croire, continua-t-elle, que mon perc et mon mari les aiment autant que les vins les plus rares. Les siens, me dit alors M. de Wolmar, ont pour nous un gout dont manquent tous les autres; c'est le plaisir qu'elle a pris à les preparer. Ah! reprit-elle, ils seront toujours exquis!

NOUV. HÉLOISE. 4.

Vous jugez bien qu'an milien de tant de soins divers le désœuvrement et l'oisiveté qui rendent nécessaires la compagnie, les visites, et les sociétés extérieures, ne trouvent guere ici de place. On fréquente les voisins assez pour entretenir un commerce agréable, trop peu pour s'y assujettir. Les hôtes sont toniours bien venus et ne sont jamais desirés. On ne voit précisement qu'antant de monde qu'il faut pour se conserver le goût de la retraite; les occupations champetres tiennent lieu d'amusements; et pour qui trouve an sein de sa famille une donce société, toutes les entres sont bien insipides. La maniere dont on passe ici le temps est trop simple et trop uniforme pour tenter beaucoup de gens (1); mais c'est par la disposition du cœur de cenx qui l'ont adoptée qu'elle leur est intéressante. Avec une ame saine peut on s'ennuyer à remplir les plus chers et les plus charmants devoirs de l'humanité, et à se rendre mutuellement la vie heureuse? Tous les soirs Julie, contente de sa journée, n'en desire point une différente pour le lendemain ; et tons les matins elle demande au ciel un jour sembirble à celui de la veille; elle fait toujours les mêmes choses parcequ'elles sont bien, et qu'elle

<sup>(1)</sup> Je crois qu'un de nos heaux esprits voyageaux dam cr pays-là, reçu et caresse dans cette maison à suipassage, leroit ensuite à ses amis une relation bien plaisante de la vie de manants qu'on y meue. Au reste, je vois par les lettres de mylady Catesby que ce goût n'est pas particulier à la France, et que c'est appareumont aussi l'usage en Angleterre de tourner ses hôtes enridicule pour prix de leur hospitalité.

### CINQUIEME PARTIE.

ne connoît rien de mieux à faire. Sans doute elle jouit ainsi de toute la felicité permise à l'homme. Se plaire dans la durée de son état, n'est-ce pas un signe assuré qu'on y vit heureux?

Si l'on voit rarement ici de ces tas de désœuvrés qu'on appelle bonne compagnie, tout ce qui s'y rassemble intéresse le cœur par quelque endroit avantagenx, et rachete quelques ridicules par mille vertus. De paisibles campagnards sans monde et sans politesse, mais bous, simples, honnêtes et contents de leur sort : d'anciens officiers retirés du service; des commercants ennuvés de s'enrichir; de sages meres de famille qui amenent leurs filles à l'école de la modestie et des bonnes mœurs: voilà le cortege que Julie aime à rassembler autour d'elle. Son mari n'est pas faché d'y joindre quelquefois de ces aventuriers corrigés par l'âge et l'expérience, qui, devenus sages à leurs dépens, revieunent sans chagrin cultiver le champ de leur pere qu'ils voudroient n'avoir point quitté. Si quelqu'un récite à table les évenements de sa vie, ce ne sont point les aventures merveilleuses du riche Sindbad racontant au sein de la mollesse orientale comment il a gagné ses trésors: ce sont les relations plus simples de gens sensés que les caprices du sort et les injustices des hommes ont rebutés des faux biens vainement poursnivis, pour leur rendre le goût des veritables.

Croiriez-vous que l'entretien même des paysans, a des charmes pour ces ames élevées avec qui le sage aimeroit à s'instruire? Le judicieux Wolmar trouve llans la naïvété villageoise des caractères

plus marqués, plus d'hommes pensant par euxmèmes, que sons le masque uniforme des habitants des villes, où chacun se montre comme sont les autres plutôt que comme il est lui-même. La tendre Julie trouve en eux des cœurs sensibles aux moindrés carcesses, et qui s'estiment haureux de l'intéré qu'elle prend à leur bonhenr. Leur cœur ni leur esprit ne sont point façonnés par l'art; ils n'ont point appris à se former sur nos modeles, et l'on n'a pas peur de trouver en eux l'homme le l'homme au lieu de celui de la mature.

Souvent dans ses tournées M. de Wolmar rencontre quelque bon vieillard dont le sens et la ratson le frappent, et qu'il se plait à faire causer. Il l'amene à sa femme; elle lui fait un accueil charmant, qui marque non la politesse et les airs de son état, mais la bienveillance et l'humanité de son caractere. On retient le bon-homme à diner : Julie le place à côté d'elle, le sert, le caresse, lui parle avec intérêt, s'informe de sa famille, de ses affaires, ne sourit point de son embarras, ne donne point une attention genante à ses manieres rustiques, mais le met à son aise par la facilité des siennes. et ne sort point avec lui de ce tendre et touchant respect du à la visillesse infirme qu'honore une lonque vie passee sans reproche. Le vieillard enchante se livre à l'épanchement de son cœur ; il semble repren le un moment la vivacité de sa jeunesse. Le via bu à la santé d'une jeune dame en rechauffe mieux son sang à demi glacé. Il se ranime à parler de son ancien temps, de ses amours, de ses campagnes, des combats où il s'est trouvé, du courage de

ses compariotes, de son retour an pays, de sa femme, de ses enfants, des travaux champètres, des abns qu'il a remarqués, des remedes qu'il imague. Souvent des longs discours de son age sortent d'excellents préceptes moraux, ou des leçons d'agriculture; et quand il n'y auroit dans les choses qu'il dit que le plaisit qu'il prend à les dire, Julie en prendroit à les écouter.

Elle passe après le diner dans sa chambre et en rapporte un petit présent de quelque nippe convenable à la femme on aux filles du vienx bon-homme. Elle le lui fait offrir par les enfants, et réciproquement'il rend aux enfants quelque don simple et de leur gout dont elle l'a secrétement chargé pour eux. Ainsi se forme de bonne heure l'étroite et donce bienveillance qui fait la liaison des états divers. Les enfants s'accontument à honorer la vieillesse, à estimer la simplicité, et à distinguer le mérite dans tous les rangs. Les paysans, voyant leurs vieux peres fetés dans une maison respectable et admis à la table des maîtres, ne se tiennent point offenses d'en être exclus; ils ne s'en prenuent point à lenr rang, mais à lenr âge; ils ne disent point, nous sommes trop pauvres, mais nons sommes trop jeunes ponr être ainsi traites: l'honnenr qu'on rend à leurs vieillards. et l'espoir de le partager un jour, les consolent d'en être privés et les excitent à s'en rendre dignes.

Cependant le vieux hon-homme, encore attendri des caresses qu'il a reçues, revient dans sa chaumiere, empressé de montrer à sa femme et à ses enfants les dons qu'il leur apporte. Ces lagatelles répandent la joie dans tonte une famille qui voit

qu'on a daigné s'occuper d'elle. Il leur raconte avec emphase la reception qu'on lui a faite, les mets dont on l'a servi, les vins dont il a goûté, les discours obligeants qu'on lui a tenus, combien on s'est informé d'eux', l'affabilité des maitres, l'attention des serviteurs, et généralement ce qui peut donner du prix aux marques d'estime et de bonté qu'il a recues : en le racontant il en jouit une seconde fois, et toute la maison croit jouir aussi des honneurs rendus à son chef. Tous benissent de concert cette famille illustre et généreuse qui donne exemple aux grands et refuge aux petits, qui ne dédaigne point le pauvre, et rend honneur aux cheveux blancs. Voilà l'encens qui plait aux ames bienfaisantes. S'il est des bénédictions humaines que le ciel daigne exaucer, ce ne sont point celles qu'arrachent la flatterie et la bassesse en présence des gens qu'on loue, mais celles que dicte en secret un cœur simple et reconnoissant au coin d'un foyer rustique.

C'est sinsi qu'un sentiment agréable et doux peutcourir de son charme une vie insipide à des œurs
indifférents; c'est ainsi que les soins, les travanx,
la setraite, peuvent devenir des ampsements par
fart de les diriger. Une ame saine peut douner du
goût à des occupations communes, comme la santé
du corps fait trouver bons les aliments les plus
simples. Tons ces gens ennuyés qu'on amuse avec
tant de peine doivent leur dégoût à leurs vices, et
ne perdent le sentiment du plaisir qu'avec celui du
devoir. Pour Julie, il lui est agrivé précisément le
sontraire, et des soins qu'une cerpsine langueur

d'ame lui cut laissé négliger autrefois lui deviennent intéressants par le motif qui les iuspire. Il faudroit être iusensible pour être toujours sans vivacité. La sienne s'est développée par les mêmes causes qui la réprimoient autrefois. Son cœur cherchoit la retraite et la solitude pour se livrer en maix aux affections dont il étoit pénétré; maintenant elle a pris une activité nouvelle en formant de nouveaux liens. Elle n'est point de ces indolentes meres de famille, contentes d'étudier, quand il faut agir, qui perdeut à s'instruire des devoirs d'autrui le temps qu'elles devroient mettre à remplir les leurs. Elle pratique aujourd'hui ce qu'elle apprenoit autre ois, Elle n'étudie plus, elle ne lit plus; elle agit. Comme elle se leve une heure plus tard que sou mari, elle se conche aussi plus tard d'une heure. Cette heure est le seul temps qu'elle donne encore à l'étude, et la journée ne lui paroit jamais assez longue pour tous les soins dont elle aime à la remplir.

Voilà, mylord, ce que j'avois à vous dire sur l'économie de cette maison et sur la vie privée des maitres qui la gouvernent. Contents de leur sort, ils en jouissent paisiblement; contents de leur fortune, ils ne travaillent pas à l'angmenter pour leurs enfants, mais à leur laisser, avec l'hévitage qu'ils ont reçu, des terres eu hon état, des domestiques affectionnés, le goût du travail, de l'ordre, de la modération, et tont ce qui pent rendre douce et charmante à des gens sensés la jouissance d'un bien médiorre, aussi sagement conservé qu'il fut honnétement acquis.

# III. DE SAINT-PREUX À MYLORD ÉDOUARD (1).

Nous avons en des hôtes ces jours derniers : ils sont repartis hier; et nous recommençons entre nons trois une société d'autant plus charmante qu'il n'est rien resté dans le fond des cœurs qu'on veuille se cacher l'un à l'autre. Quel plaisir je goûte à reprendre un nouvel être qui me rend digne de votre confiance! Je ne recois pas une marque d'estime de Julie et de son mari que je ne me dise avec une certaine fierte d'ame : Enfin j'ose me moutrer à lui. C'est par vos soins, c'est sous vos yenx, que j'espere honorer mon état présent de mes fautes passées. Si l'amour éteint jette l'ame dans l'épuisement, l'amour subjugné lui donne avec la conscience de sa victoire une élévation nouvelle et un attrait plus vif ponr tout ce qui est grand et beau. Voudroit-on perdre le fruit d'nn sacrifice qui nous a coûté si cher? Non, mylord; je sens qu'à votre exemple mon cœur va mettre à profit tous les ardents sentiments qu'il a vaincus; je sens qu'il faut

<sup>(1)</sup> Deux lettres écrites en différents temps rouloient sur le uijet de celle-ci, ce qui occasionnoit bien des répétitions inutiles, Pour les retrancher, j'ai réuni ces deux lettres en une seule. An reste, sams prétendre justifier l'excessive longueur de plusieurs des lettres dont ce recueil est composé, je remarquerai que les lettres das solitaires sout longues et araes, celles des gens da mondé réquentes et courtes. Il ne faut qu'observer cetté différence pour en sentir à l'instant la raison.

avoir été ce que je sus pour devenir ce que je veux être.

Après six jours perdus aux entretiens frivoles des gens indifférents, nous avons passé aujourd hui une matinée à l'anglaise, reunis et dans le silence, goûtant à la fois le plaisir d'être ensemble et la douceur du recueillement. Que les délices de cet état sont connues de peu de gens! Je n'ai vu personne en France en avoir la moindre idée. La conversation des amis ne tarit jumais, disent-ils. Il est vrai, la langue fournit un babil'facile anx attachements médiocres ; mais l'amitié, mylord, l'amitie! Sentiment vif et celeste, quels discours sont dignes de toi? quelle langue ose être ton interprete? Jamais ce qu'on dit à son ami peut-il valoir ce qu'on sent à ses côtes? Mon dieu! qu'nne main serrée, qu'un regard anime, qu'une étreinte contre la poitrine, que le sounir qui la suit, disent de choses! et que le premier mot qu'on prononce est froid après tout cela! O veillees de Besancon! moments consacrés au silence et recueillis par l'amitié! O Bomston, ame grande, ami sublime! non, je n'ai point avili ce que tu fis pour moi, et ma bouche ne t'en a jamais rieu dit.

Il est sûr que cet état de contemplation fait un des grands charmes des hommes sensibles. Mais j'ai toniours trouvé que les importuns empéchoient de le goûter, et que les amis ont besoin d'être sans rémoin pour pouvoir ne se rien dire à leuraise. On veut être recueillis, pour ainsi dire, l'un dans l'antere: les moindres distractions sont desolantes, la moindre contrainte est insupportable. Si quelque

fois le cœur porte un môt à la bouche, il est si dons de pouvoir le prononcer sans gênc. Il semble qu'on n'ose penser librement ce qu'on n'ose dire de même: il semble que la présence d'un seul étranger retienne le sentiment et comprime des ames qu' s'ententhorient sì bien sans lui.

Deux lieures se sont ainsi éconlées entre nons dans cette immobilité d'extase, plus donce mille fois que le froid repos des dieux d'Epicure. Après le déjeuner, les enfants sont entrés comme à l'ordinaire dans la chambre de leur mere ; mais an lieu d'aller ensuite s'enfermer avec enx dans le gynécée salon sa contume, pour nous dédommager en quelque sorte du temps perdu sans nons voir, elle les à fait rester avec elle, et nous ne nous sommes point quittes insqu'an diner. Henriette, qui commence à savoir tenir l'aiguille, travailloit assise devant la Fanchon, qui faisoit de la dentelle, et dont l'oreiller posoit sur le dossier de sa petite chaise. Les deux garcons seuilletoient sur une table un recueil d'images dont l'ainé expliquoit les sujets au cadet. Quand il se trompoit, Henriette attentive, et qui a sait le recueil par conr, avoit soin de le corriger. Souvent, feignant d'ignorer à quelle estampe ils étoient, elle en tiroit un prétexte de se lever, d'aller et venir de sa chaise à la table et de la table à sa chaise. Ces promenades ne lui deplaisoient pas, et lui attiroient toujours quelque agacerie de la part du petit mali; quelquefois même il s'y joignoit un baiser que sa bonche enfantine sait mal appliquer encore, mais dont Henriette, deja plus savante, lui epargne volontiers la facon. Pendaut ces petites lecons, qui se prenoient et se donnoient sans heaucoup de soin, mais aussi sans la moindre gene, le cadet comptoit furtivement les onchets de buis qu'il avoit eachés sous le livre.

Madame de Wolmar brodoit près de la fenêtre vis-à-vis des enfants; nous étions son mari et moi encore autour de la table à the lisant la gazette, à laquelle elle prétoit assez peu d'attention, Mais à l'artiele de la maladie du roi de France et de l'attachement singulier de son peuple, qui n'eut amais d'égal que celui des Romains pour Germanicu , elle a fait quelques réflexions sur le bon naturel e cet è nation douce et bienveillante, que toutes ha ssent et qui n'en hait aucune, ajoutant qu'elle n'envioit du rang suprême que le plaisir de s'y faire aimer! N'enviez rien, lui a dit son mari d'un ton qu'il m'eût dû laisser prendre ; il y a long-temps que nous sommes tous vos sujets. A ce mot son ouvrage est tombé de ses mains; elle a tourné la tête, et jeté sur son digne époux un regard si touchant, si tendre, que j'en ai tressailli moi-même. Elle n'a rien dit: qu'eût-elle dit qui valût ce regard? Nos yeux se sont aussi rencontrés. J'ai senti, à la maniere dont son mari m'a serré la main, que la même emotion nous gagnoit tous trois, et que la donce influence de cette ame expansive agissoit autour d'elle et triomphoit de l'insensibilité même.

C'est dans ces dispositions qu'a commencé le silence dont je vous parlois : vous pouvez juger qu'il n'étoit pas de froideur et d'ennui. Il n'étoit interrompu que par le petit manege des enfants ; eucore, aussitôt que nous avons cessé de profer, ont-ils modéré par imitation leur caquet, comme craignant de troubler le recueillement universel. C'est la petite surintendante qui la première ; est mise à baisser la voix, à faire signe aux autres, à courir sur la pointe du pied; et leurs jeux sont devenus d'autant plus amusants que cette légere contrairet y ajontoit un nouvel intérêt. Ce spectaele, qui sembloit être mis sous nos yenx pour prolonger notre attendrissement, a produit son effer hatred.

Ammutiscon le lingue, e parlan l'alme (r)

Que de choses se sont dites sans ouvrir la bouche; que d'ardents seutiments sé sont communiqués sans la froide, entremise de la parole; Insénsiblement Julie s'est laissé absorber à celui qui dominoit tons lès autres. Ses yeux se sont tout-bénit iixès sur ses trois enfants; et son ceur, ravi dans mée si délicieuse extase, animoit son charmant visage de tout ce que la tendresse maternelle eut jamais de plus vionchant.

Livrés nous-mêmes à cette double contemplation; nous nous laissions entrainer Wolman' et und à nos réveries, quaud les enfatts qui les causoient les cott fait finir. L'ainé, qui s'aumoti aux images', voyant que les onchets empéchoient son frere d'être, attenité, a pris le temps qu'il les avoit rassembles, et, lui donnant un cou; sur la main, les a fait santer par la chambre, Marcellin s'est mis à pleuer; et sans s'agiter pour le faire taire; madome de

<sup>(</sup>t) Les langues se taisent, mais les cœurs parlent.

Wolmar a dit à Fanchon d'emporter les onchets. L'enfant s'est tû sur-le-champ, mais les onchets n'out pas moins été cuiportés sans qu'il ait recommence de pleurer comme je m'y étois attendu, Cette circonstance, qui n'étoit rien, m'en a rappelé beauconp d'autres auxquelles je n'avois sait nulle attention; et je no me souviens pas, en y pensant, d'avoir vu d'enfants à qui l'on parlat si peu et qui fussent moins incommodes. Ils ne quittent presque jamais leur mere, et à peine s'appercoit-on qu'ils soient là. Ils sont vis, étourdis, semillants, comme il convient à leur âge, jamais importuns ni criards, et l'ou voit qu'ils sont discrets avant de savoir ce que c'est que la discretion. Ce qui m'étonnoit le plus dans les reflexions où ce sajet m'a conduit, c'étoit que cela se fit comme de soi-même, et qu'avec une si vive tendresse pour ses enfants Julie se tourmentat si pen autour d'eux. En effet, on ne la voit jamais s'empresser à les faire parler ou taire ; ni à leur prescrire ou désendre ceci ou cela. Elle ne dispute point avec eux, elle ne les contrarie point dans lears amusements; on diroit qu'elle se contente de les voir et de les aimer, et que, quand ils ont passé leur journée avec elle, tout sou devoir de mere est rempli.

«Quoique cette paisible tranquillité me parêt plus douce à considére que l'inquiete sollicitude des autres meres, je u'en étois pas moins fraipé d'une indolence qui s'accordoit mal avec mes idées. J'autrois voulu qu'ell n'eût pas encore été content eavec ant de sujets de l'être: une solivité superflue sied si bien à l'amour maternel! Tout ce que je voyois de nouv, nicoss. 4.

bon dans ses enfants, j'aurois voulu l'attribuer à ses soins; j'aurois voulu qu'ils dussent moins à la nature et davantage à leur mere; je leur aurois presque desiré des défants pour la voir plus empresse à les-corriger.

Après m'être occupé long-temps de ces réflexions en silence , je l'ai rompu pour les lui communiquer. Je vois, lui ai-je dit, que le ciel récompense la vertu des meres par le bon naturel des enfants; mais ce bon naturel veut être cultivé. C'est des leur naissance que doit commencer leur éducation. Est-il un temps plus propre à les former que celui ou ils n'out encore aucune forme à détruire? Si vons les livrez à eux-mêmes des leur ensance, à quel âge attendrez-vous d'eux de la docil:té? Quand vous n'auriez rien à leur apprendre, il faudroit leur apprendre, à vous obeir. Vous appercevez-vous, a-t-elle réponda, qu'ils me désobéissent? Cela seroit di'ficile, ai-jedit, quand vous ne leur commandez rien. Elle s'est misc à sourire en regardant son mari ; et me prenant. par la main, elle m'a mené dans le cabinet, où nous pouvions causer tous trois sans être entendus des enfants.

C'est là que, m'expliquant à loisir ses maximes, elle m'a fait voir sous cet air de négligence la plus vigilante attentiou qu'ait jamais donnee la tendresse maternelle. Long-temps, m'a-t-elle dit, j'ai pense comme vous sur les instructions prématures; et durant ma première grossesse, effrayée de tous mes devoirs et des soins que j'aurois bientôt à remplir, j'en parlois souvent à M. de Wolmar avec inquiétude. Quel meilleur guide pouvois-je prendre ca

cela qu'un observateur éclairé qui joignoit à l'intérêt d'un pere le sang froid d'un philosophe? Il remplit et passa mon attente; il dissipa mes prejuges, et m'apprit à m'assurer avec moins de peine un succes beaucoup plus étendu. Il me fit sentir que la premiere et plus importante éducation, celle précisement que tout le monde oublie (1), est de rendre un enfant propre à être élevé. Une erreur commune à tons les parents qui se piquent de lumieres est de supposer leurs enfants raisonnables des leur naissance, et de leur parler comme à des hommes avant même qu'ils sachent parler. La raison est l'instrument qu'on pense employer à les instruire; au lieu que les autres instruments doivent servir à former celui-là, et que de toutes les instructions propres à l'homme celle qu'il acquiert le plus tard et le plus di ficilement est la raison même. En leur parlant des leur bas age une langue qu'ils n'entendent point, on les accoutume à se payer de mots. à eu payer les autres, à contrôler tout ce qu'on leur dit, à se croire aussi sages que leurs maîtres, à devenir disputeurs et mutius; et tont ce qu'on pense obtenir d'eux par des motifs raisonnables, on ne l'obtient en effet que par cenx de crainte ou de vanité qu'on est toujours forcé d'y joindre.

Il u'y a point de patience que ne lasse enfin l'enfant qu'on vent élever ainsi; et voilà comment, ennuyés, rebutés, excédés de l'éternelle importu-

<sup>(1)</sup> Locke lui-même, le sage Locke l'a oubliée; il dit bien plus ce qu'on doit exiger des enfants que ce qu'il faut faire pour l'obtenir.

nité dont ils leur ont donné l'habitude eux-mêmes, les parents, ne pouvant plus supporter le tracas des cufants, sont-forcés de les éloignes d'eux én les livrant à des maîtres; comme si l'on pouvoit jamais espères d'un précepteur plus de patience et de donceur que n'en peut avoir un pere! 35.9

La nature, a continué Lulie, veut que les epfants soieut enfants avant que d'être hommes. Si nons voulons pervertir cet ordre, nous produireas des fruits précoces qui n'auront ni maturité ni saveur, èt ne tarderont pas à se corrompre; nous aurons de jeunes docteurs et de vieux enfants. L'enfance a des manieres de voir, de penser, de sentir, qui lui sont propres. Rien n'est moins sencé que d'y vouloir substituer les nôtres; et j'aimerois antant exiger qu'un enfant eit cinq pieds de haut que du jugement à dix ans.

La raison ne commence à se former qu'au bout de plusieurs années, et quand le corps a pris une certaine consisteuce. L'intention de la nature est donc que le corps se fortifie avant que l'esprêt s'exerce. Les enfaits sont toujours en mouvement; le repos et la réflexion sont l'aversion de leur âge; une vie appliquée et sédentaire les empêche de croître et de profiter; leur esprit ni leur cerps ne penvent supporter la contrainte. Sans ce-se enfermés dans une chambre avec des livres, alls perdènt toute leur vigueur; ils devenuent délicats, toibles, mal-sains, plutôt hébêtes que raisonnables; et l'ame se sent toute la vie du dépérissement du corps.

Quand toutes ces instructions prématurées profiteroient à leur jugement autant qu'elles y nuisent,

encore y auroit-il un très grand inconvenient à les leur donner indistinctement et sans égard à celles qui conviennent par préférence au génie de chaque enfant. Outre la constitution commune à l'espece, - chacun apporte en naissant un tempérament particulier qui détermine son génie et son caractere , et qu'il ne s'agit ni de changer ni de contraindre, mais de former et de perfectionner. Tous les caracteres sont bons et sains en eux-mêmes, selon M. de Wolmar. Il n'y a point, dit-il, d'erreurs dans la nature(1); tous les vices qu'on impute au naturel sont l'effet des mauvaises formes qu'il a reçues, Il n'y a point de scelerat dont les penchants mieux dirigés n'eussent produit de grandes vertus. Il n'y a point d'esprit faux dont on n'eut tiré des talents utiles en le prenant d'un certain biais, comme ces figures difformes et monstrueuses qu'on rend belles et hien proportionnées en les mettant à leur point de vue. Tout concourt au bien commun dans le système universel. Tout homme a sa place assignée dans le meilleur ordre des choses ; il s'agit de trouver cette place et de ne pas pervertir cet ordre. Qu'arrive-t-il d'une éducation commencée dès le berceau et toujours sous une même formule, sans égard à la prodigieuse diversité des esprits? Qu'on donne à la plupart des instructions nuisibles on déplacées, qu'on les prive de celles qui leur conviendroient, qu'on gêne de toutes parts la nature, qu'on efface les grandes qualités de l'ame pour en substituer

<sup>(1)</sup> Cette doctrine si vraie me surprend dans M. de Wolmar; on verra bientôt pourquoi.

de petites et d'apparentes qui n'ont aucune réalité; qu' en exerçant indistinctement aux mêmes choses tant de talents divers, on efface les uns par les autres, on les confoud tous; qu'après bien des soins perdus à gater dans les enfauts les vrais dons de la nature, on voit bientôt ternir et éclat passager et frivole qu'on leur préfere, sans que le naturel étonffé revienne jamais; qu'on perd à la fois ce qu'on a détruit et ce qu'on a fait; qu'enfin, pour le prix de tant de peine indiscrètement prise, tous ces petits prodiges deviennent des esprits sans force et des hommes sans merite, uniquement remarquables par leur foiblesse et par leur inutilité.

J'entends ces maximes, ai-je-dit à Julie; mais j'ai peine à les accorder avec vos propres seutiments sur le pen d'avantage quil y a de developper, de génie et les talents naturels de chaque individu, soit pour son propre bonheur, soit pour le véai bien de la société. Ne vaut-il pas infiniment mieut former uu parfait modele de l'homme raisonnable et de l'honnéte homme, puis rapprocher chaque erfant de ce modale par la force de l'éducation, en excitant l'un, en retenant l'autre, en réprimant les passions, en perfectionnant la raison, en côrrigent la nature?... Corriger- la nature l'a dit Wolmar en m'interrompant; ce mot est béan, mais avant que de l'employer il falloit répondre à ce que Julie vient de vous dire.

Une réponse très péremptoire, à ce qu'il me sembloit, étoit de nier le principe; c'est ce que j'ai fait. Vous supposez toujours, que cette diversité d'esprits et de génies qui distingue les individus est Fouvrage de la nature; et cela n'est rien moins qu'évident. Car enfin, si les esprits sont différents, ils sont inégaux; et si la nature les a rendus inégaux, c'est en douant les nns préférablement aux autres d'un peu plus de finesse de sens, d'étendue de mémoire, ou de éapacité d'attention. Or, quant aux seus et à la mémoire, il est prouvé par l'expérience que leurs divers degrés d'étendue et de perfection ne sont point la mesure de l'esprit des hommes; et quant à la capacité d'attention, elle dépend uniquement de la force des passions qui nous animent, et il est eucore prouvé que tous les hommes, et quant à la capacité d'attention au par leur nature susceptibles de passions assez fortes pont les donce du degré d'attention anquel est attachée la supériorité de l'esprit.

Que si la diversité des esprits, au fieu de venir de la nature, étoit un effet de l'éducation, c'est-à-dire des diverses idées, des divers sentiments qu'édicitent en nons dès l'enfance les objets qui nous, ret toutes les impressions que nons recevons; bien loin d'attendre pour élever les enfants qu'on contait le caractere de leur esprit, il faudroit au contraire se hâter de déterminer convenablement ce caractere-par une éducation propre à éclui qu'on veut leur donner.

A cela il m'a répondu que ce n'étoit pas sa méthode de nier ce qu'il voyoit lorsqu'il ue pouvoit l'expliquer. Regarder, m'a-t-il dit, ces deix chiens qui sont dans la conr; ils sont de la même portée, ils ont été nourris et traités de même, ils re se sont jamais quittés; cependant l'un des deux est

vif , gai , caressant , plein d'intelligence ; l'autre lourd, pesant, hargneux, et jamais on n'a pu lui rien apprendre. La seule différence des tempéraments a produit en eux celle des caracteres, comme la seule différence de l'organisation intérieure produit en nous celle des esprits; tout le reste a été semblable... Semblable? ai-je interrompu; quelle disférence! Combien de petits objets ont agi sur l'un et non pas sur l'autre! combien de petites circonstances les ont frappés diversement sans que vons vous en sovez appereu ! Bon !a-t-il repris , vous voilà raisonnant comme les astrologues. Quand on leur opposoit que deux hommes nés sous le même aspect avoient des fortunes si diverses, ils rejetoient bien loin cette identité. Ils soutenoient que, vu la rapidité des cienx, il y avoit une distance immense du thême de l'un de ces hommes à celui de l'autre, et que ; si l'on eut pu marquer les deux instants precis de leur naissance, l'objection se fut tournee en preuve.

Laisons, je vous prie, tontes ces subtilités, et nous en tenous à l'observation. Elle nous apprend qu'il y a des caracteus qui s'annoncent presque en maissant, et des enfauts qu'on peut étudier sur la éciu de lehr nourriee. Ceux-là font une classe à part et s'élevent en commençant de vivee; mais quant aux autres qui se développent môius vite, quolois former leur asprit avant de le còmoitre, s'est s'exposer à gâter le bien que la nature a fait, et à faire-plas mal à sa place. Platon votre maître me soutenoit-il pas- que tout le savoir humain, toute la philosophie ne pouvoir tiere d'une ame humains

que ce que la nature y avoit mis, comme toutes les opérations chymiques n'ont jamais tiré d'aucun mixte qu'antant d'or qu'il en contenoit déja? Cela n'est vrai ni de nos sentiments ni de nos idées; mais cela est vrai de nos dispositions à les acquerir. Pour changer un esprit, il faudroit changer l'organisation intérieure; pour changer un caractere, il faudroit changer le tempérament dont il dépend, Avezvous jamais oui dire qu'un emporté soit devenu flegmatique, et qu'un esprit méthodique et froid ait acquis de l'imagination? Ponr moi je trouve qu'il seroit tont aussi aisé de faire un blond d'un bruu, et d'un sot un homme d'esprit. C'est douc eu vain qu'on prétendroit resoudre les divers esprits sur un modele commun. On peut les contraindre et uon les changer: on peut empêcher les hommes de se montrer tels qu'ils sont, mais non les faire devenir autres ; et s'ils se déguisent dans le cours ordinaire de la vie, vons les verrez daus tontes les occasions importantes reprendre lenr caractere originel, et s'y livrer avec d'autant moins de regle qu'ils n'en councissent plus en s'y livrant. Encore une fois, il re s'agit point de changer le caractere et de plier le naturel, mais au contraire de le pousser aussi loin qu'il peut aller, de le cultiver, et d'empêcher qu'il ne degénere; car c'est ainsi qu'un homme devient tout ce qu'il peut être, et que l'ouvrage de la nature s'acheve en lui par l'éducation. Or avant de cultiver le caractère il faut l'étudier, attendre paisiblement qu'il se montre , lui fournir les occasions de se montrer, et toujours s'abstenir de rien faire plutôt que d'agir mal-à-propos. A tel genie il

#### LA NOUVELLE HÉLOISE.

sant donner des ailes, à d'autres des entraves; l'un veut être presé, l'autre retenu; l'un veut, qu'on le sitte, et l'autre qu'on l'intimide: il faudroit tantôt c'élairer, tantôt abruir. Tel homme est fait pour porter la connoissance humaine jus știl à son deruier terme; à del autre il est même sunest de savoir lire. Attendons la premiere étincelle de la raison; c'est elle qui fait sortie le caractere et lui donne sa véritable forme; c'est par elle aussi qu'on le culture, et il n'y a point avant la raison de véritable éducation pour l'homme.

Quant aux maximes de Julic que vous mettez en opposition, je ne sais ce que vous y voyez de contradictoire : pour moi je les trouve parsaitement d'accord; chaque homme apporte en naissant na caractere, un genie et des talents qui lui sont propres. Ceux qui sont destincs à vivre dans la simplicité champêtre n'ont pas besoin pour être heureux du développement de leurs facultés, et leurs talents enfonis sont comme les mines d'or du Valais que le bien public ne permet pas qu'on exploite, Mais dans l'état civil, où l'on a moins besoin de bras que de têtes et ou chacun doit compte à soimême et aux autres de tout son prix, il importe d'apprendre à tirer des hommes tont ce que la nature leur a donné, à les diriger du côté où ils peuvent aller le plus loin ; et sur-tout à nourrir leurs inclinations de tout ce qui peut les rendre utiles. Dans le premier cas, on n'a d'égard qu'à l'espece, chacun fait ce que font tous les autres ; l'exem le est la seule regle, l'habitude est le seul talent, et nul n'exerce de son ome que la partie commune à

tons. Dans le second, ou s'applique à l'individu, à l'homme en général; on ajoute en lui tout ce qu'il peut avoir de plus qu'un autre; on le suit aussi loin que la nature le mene, et l'ou en fera le plus grand des hommes s'il a ce qu'il faut pour le devenir. Ces maximes se contredisent si peu que la pratique en est la même pour le premier àge. N'instruisez point l'enfant du villageois, car il ne lui convient pas d'être instruit. N'instruisez pas l'enfant du citadin, car vous ne savez encore quelle instruction lui convient. En tout état de cause, laissex former le corpsjusqu'à ce que la raison commence à poindre; alors c'est le moment de la cultiver.

Tout cela me paroitroit fort bien , ai-je dit , si je n'y voyois na inconvenient qui nuit fort aux avantages que vous attendez de cette méthode ; c'est de laisser prendre aux enfants mille mauvaises habitudes qu'on ne prévient que par les bonnes. Voyezceux qu'on abandonne à eux-mêmes ; ils contractent bientôt tous les défauts dont l'exemple frappe leurs. yeux, parceque cet exemple est commode à suivre; et n'imitent jamais le bien, qui coûte plus à pratiquer. Accoutumes à tout obtenir, à faire en toute occasion leur indiscrete volonté, ils deviennent-. mutins , têtus , indomtables ... Mais , a repris M. de Wolmar, il me semble que vons avez remarque le contraire dans les uôtres, et que c'est ce qui a donné. lieu à cet entretien. Je l'avouc , ai-je dit, et c'est precisement ce qui m'etonne. Qu'a-t-elle fait pour les rendre dociles? comment s'v est-elle prise? qu'a-t-elle substitue an joug de la discipline? Un joug bien plus inflexible, a-t-il dit à l'instant,

## LA NOUVELLE HÉLOISE.

celui de la nécessité. Mais, en vous détaillant sa conduite, elle vous fera mieux entendre ses vues. Alors il l'a engagée à m'expliquer sa méthode; et après uue courte pause, voici à peu-près comme elle m'a parlé.

Heurenx les enfauts bien nes, mon aimable ami! Je ne présume pas autant de nos soins que M. de Wolmar, Malgre ses maximes, je doute qu'on puisse jamais tirer un bon parti d'un mauvais caractere, et que tout naturel puisse être tourne à bien : mais au surplus, convaincue de la bonte de sa méthode, je tache d'y conformer en tout ma conduite dans le gouvernement de la famille. Ma premiere espérance est que des méchants ne seront pas sortis de mon sein ; la seconde est d'élever assez bien les enfants que Dieu m'a donnés, sous la direction de leur pere, pour qu'ils aient un jour le bonheur de lui ressembler. J'ai tâché pour cela de m'approprier les regles qu'il m'a prescrites en leur donnant un principe moins philosophique et plus convenable à l'amour maternel; c'est de voir mes enfants heureux. Ce fut le premier voeu de mon emur en portant le doux nom de mere, et tous les soins de mes jours sont destinés à l'accomplir. La premiere fois que je tins mon fils aine dans mes bras, je songeai que l'enfance est presque un quart des plus lougues vies, qu'on parvient rarement aux trois antres quarts . et que c'est une bien cruelle prudence de rendre cette premiere portion malheureuse pour assurer le bonhenr du reste, qui peut-être ne viendra jamais. Je songeai que, durant la foiblesse du premier age, la nature assu ettit les enfauts de tant de manieres .

qu'il est barbare d'ajonter à cet assujettissement l'empire de nos caprices en leur ôtant nue liberté si bornée et dont ils peuvent si peu abuser. Je résolus d'épargner au mien toute contrainte autant qu'il seroit possible, de lui laisser tout l'usage de ses petites forces, et de ne gêner en lui nul des mouvements de la nature. J'ai déja gagné à cela deux grands avantages ; l'un, d'écarter de son ame naissante le mensonge, la vanité, la colere, l'envie, en un mot tous les vices qui naissent de l'esclavage, et qu'on est contraint de fomenter dans les enfants pour obtenir d'enx ce qu'on en exige; l'autre, de laisser fortifier librement son corps par l'exercice continnel que l'instinct lui demande. Accoutumé tout comme les paysans à conrir tête nue au solcil, au froid, à s'essouffler, à se mettre en sueur, il s'endurcit comme eux aux injures de l'air et se rend plus robuste en vivant plus content. C'est le cas de songer à l'âge d'homme et aux accidents de l'humanité. Je vons l'ai déja dit, je crains cette pusillanimité meurtriere qui, à force de délicatesse et de soins, affoiblit, effémine un enfant, le tourmente par une éternelle contrainte, l'enchaîne par mille vaines precautions, enfin l'expose pour toute sa vie aux périls inévitables dont elle veut le preserver un moment, et, ponr lni sauver quelques rhumes dans son ensance, lui prépare de loin des fluxions de poitrine, des pleurésies, des coups de soleil, ct la mort étant grand.

Ce qui donne aux enfants livrés à eux-mêmes la plupart des défauts dont vous parliez, c'est lorsque, aou contents de faire leur propre volonté, ils la nouv. MéLOISE. 4.

#### LA NOUVELLE HÉLOISE.

font encore faire aux autres, et cela par l'insensée indulgence des meres à qui l'on ne complait qu'en servant toutes les fautaisies de leurs enfants. Mon ami, je me flatte que vous n'avez rien vu dans les miens qui sentit l'empire et l'autorité, même avec le dernier domestique, et que vous ne m'avez pas vue non plus applaudir en secret aux fausses complaisances qu'on a pour eux. C'est ici que je crois suivre une route nouvelle et siré pour rendre à la fois un enfant libre, paisible, caressant, docile, et cela par un moyen fort s'imple, c'est de le convaincre qu'il n'est qu'un enfant.

A considérer l'enfance en elle-même , y a-t-il au monde un être plus foible, plus misérable, plus à la merci de tout ce qui l'environne, qui ait si grand besoin de pitié, d'amour, de protection, qu'un enfant? Ne semble-t-il pas que c'est pour cela que les premieres voix qui lui sont suggérées par la nature sont les cris et les plaintes; qu'elle lui a donné une figure si douce et un air si touchant, afin que tout ce qui l'approche s'intéresse à sa foib'esse et s'empresse à le secourir? Qu'y a-t-il donc de plus choquant, de plus contraire à l'ordre, que de voir un enfant, impérieux et mutin, commander à tout ce qui l'entoure, prendre impudemment un ton de maître avec ceux qui n'ont qu'à l'abandonner pour le faire périr, et d'aveugles parents, approuvant cette audace, l'exercer à devenir le tyran de sa nourrice, en attendant qu'il devienne le leur?

Quant à moi, je n'ai rien épargné pour éloigner de mon fils la dangereuse image de l'empire et de la servitude, et pour ne jamais lui donner lien de penser qu'il fât platôt servi par devoir que par pitic. Ce point est peut-être le plus difficile et le plus important de toute l'éducation; et c'est un détait qui ne fluiroit point que celui de toutes les précautions qu'il n'a 'allu prendre pour prévenir en lui cet instinct si prompt à distinguer les services merceuaires des domestiques de la tendresse des soins maternels.

L'nn des principaux moyens que j'ai employés a été, comme, e vous l'ai dit, de le bien convaincre de l'impossibilité où le tient son âge de vivre sans notre assistance. Après quoi je n'ai pas eu peine à lui montrer que tous les secours qu'on est force de recevoir d'antrui sont des actes de dépendance; que les domestiques ont une véritable supériorité sur lui, en ce qu'il ne sauroit se passer d'eux, 'tandis qu'il ne leur est bon à rien; de sorte que, bien loin de tirer vanité de lenrs services, il les reçoit avec une sorte d'humiliation, comme nu trinoignage de, sa foiblesse, et il aspire ardemment au temps ôù il sera assez grand et asses fort pour avoir l'honneur de se servir lini-même.

Ces idées, ai-je dit, seroient difficiles à établir dans des maisons oxide pere et la mere se-font servir comme des enfants; mais dans celle-ci, où chacen, à commencer par vous, a ses fonctions à remplir, et où le rapport des valets anx maîtres n'est qu'un échange perpétuel de services et de soins; je ne crois pas cet établissement impossible. Cependant il me reste à concevoir comment des enfants accoutumés à voir prévenir leurs besoins n'étendent pas ce droit à leurs fantaisies, on comment ils ne souffrent pas

quelquesois de l'humeur d'un domestique qui traitera de santaisie un véritable besoin.

Mon ami, a repris madame de Wolmar, une mere nen éclairée se fait des monstres de tont. Les vrais besoins sont très bornés dans les enfants comme dans les hommes, et l'on doit plus regarder à la durée du bien-être qu'an bien-être d'un seul moment, Pensez-vous qu'un enfant qui n'est point gene puisse assez souffrir de l'humeur de sa gouvernante, sous les yeux d'une mere, pour en être incommodé? Vous supposez des inconvénients qui naissent de vices déja contractés, sans songer que tous mes soins ont été d'empêcher ces vices de naître. Naturellement les femmes aiment les enfants. La mésintelligence ne s'éleve entre eux que quand l'un veut assujettir l'autre à ses caprices. Or cela ne peut arriver ici, ni sur l'enfant dont on n'exige rien, ni sur la gonvernante à qui l'enfant n'a rien à commander. J'ai' suivi en cela tout le contre-pied des autres meres, qui font semblant de vouloir que l'enfant obeisse au domestique, et veulent en effet que le domestique obeisse à l'enfant. Personne iei ne commande ni n'obest; mais l'enfant n'obtient jamais de ceux qui l'approchent qu'autant de consplaisance qu'il en a pour enx. l'ar-là, sentant qu'il n'a sur tout ce qui l'environne d'autre autorité que celle de la hienveillimre, il se rend docile et complaisant; en cherchant à s'attacher les cours des autres, le sien s'attache à eex à son tour : car on aime en se faisant aimer, e'est l'infaillible effet de l'amour-propre; et de cette affection réciproque, née de l'igalités résuitent sans effort les bonnes qualités qu'on prêche,

sans cesse à tous les enfants, sans jamais en obtenir aucune.

d'ai pensé que la partie la plus essentielle de l'éducation d'un chânta, celle dont il n'est jamsis question dans les éducations les plus sognées, c'est de lui bien faire sentir sa misere, sa foiblesse, sa dépendance, et, comme vous a dit mon mari, le pesant jong de la nécessité que la nature impose à l'homme; et cela, non seulement afin qu'il soit sensible à ce qu'on fait pour lui alléger ce jong, mais sur-tont afin qu'il connoisse de bonne h ure en quel aung l'a placé la providence, qu'il ne s'èleve point au-dessus de sa portée, et que vien d'humain ne lui semble étranger à lui.

Induits des leur naissance par la mollesse dans laquelle ils sont nourris, par les égards que tout le monde a pour eux, par la facilité d'obtenir tout ce qu'ils desirent, à peuser que tout doit céder à leurs fantaisies, les jeunes gens entrent dans le monde avec cet impertinent préjngé, et souvent ils ne s'en corrigent qu'à force d'humiliations, d'affronts et de deplaisirs. Or je voudrois bien sauver à mon fils cette seconde et mortifiante éducation, en lui donnant par la premiere une plus juste opinion des choses. J'avois d'abord résolu de lui accorder tout ce qu'il demanderoit, persuadée que les premiers mouvements de la nature sont toujours bons et salutaires. Mais je n'ai pas tardé de connoître qu'en se faisant un droit d'être obéis les enfants sortoient de l'état de nature presque en naissant, et contractoient nos vices par notre exemple, les leurs par notre indiscrétion. J'ai vu que si je voulois contenter toutes

### LA NOUVELLE HÉLOISE.

ses fantaisies, elles croîtroient avec ma complaisance; qu'il y auroit toujours nu point où il faudroit s'arrêter, et où le re'us lui devieudroit d'autant plus sensible qu'il y seroit moins accoutumé. Ne pouvant donc, en attendant la raison, lui sauver tout chagrin, j'ai preféré le moindre et le plutôt passe. Pour qu'un re'ns lui fût moins cruel, je l'ai plie d'abord an refus; et pour lui épargner de longs déplaisirs, des lamentations, des mutineries, j'ai rendu tout refus irrévocable. Il est vrai que j'en fais le moins que je puis, et que j'y regarde à deux fois avant que d'eu venir là. Tout ce qu'ou lui accorde est accordé saus condition des la premiere demande, et l'on est très indulgent là - dessus : mais il n'obtient jamais rien par importunité; les pleurs et les flatteries sont également inutiles. Il en est si convaincu, qu'il a cessé de les employer; du premier mot il prend son parti, et ne se tourmente pas plus de voir fermer un cornet de bonbons qu'it vondroit marger, qu'envoler un oiseau qu'il voudroit tenir : car il sent la même impossibilité d'avoir l'un et l'autre. Il ne voit rien dans ce qu'on lui ôte, sinon qu'il ne l'a pu garder, ni dans ce qu'on lui refuse, siuon qu'il n'a pu l'obtenir; et loin de battre la table contre laquelle il se blesse, il ne battroit pas la personne qui lui résiste. Dans tout ce qui le cha rine il seut l'empire de la nécessité, l'effet de sa propre toiblesse, jamais l'ouvrage du mauvois vonloir d'autrui... Un moment! dit-elle un peu vivement, vovant que j'allois repondre ; je pressens votre objection; j'y vais venir à l'instant.

Ce qui nourrit les criailleries des enfants, c'est l'atten ion qu'ou v fait, soit pour leur ceder, soit pour les contrarier. Il ue lenr faut quelquefois pour plenrer tout un jour que s'appercevoir qu'on ue veut pas qu'ils plenreut. Ou'on les flatte ou qu'on les menace, les moyens qu'on prend ponr les faire taire sont tous pernicieux et presque toujours sans effet. Taut qu'on s'occupe de leurs plenrs, c'est une raisou pour eux de les continuer : mais ils s'en corrigent bientôt quand ils voient qu'on n'y prend pas garde; car, grands et petits, nul n'aime à prendre une peine inutile. Voilà précisément ce qui est arrivé à mon ainé. C'étoit d'abord un petit criard qui étourdissoit tout le monde; et vons êtes témoin qu'on ue l'entend pas plus à présent dans la maison que s'il n'y avoit point d'enfant, Il pleure quand il sonfire; c'est la voix de la nature qu'il ne faut jamais contraindre; mais il se tait à l'instant qu'il ne souffre plus. Aussi fais-ie une très graude attention à ses pleurs, bien sure qu'il n'en verse jamais en vain. Je gagne à cela de savoir à point nomme quand il sent de la doulenr et quand il n'en sent pas, quand il se porte bien et quand il est malade; avantage qu'on perd avec ceux qui plenrent par fantaisie et seulement pour se faire appaiser. Au reste j'avoue que ce point n'est pas facile à obtenir des uonrrices et des gouvernantes : car comme rien n'est plus ennuyeux que d'entendre toujours lamenter un enfant, et que ces bonnes femmes ne voient jamais que l'instant présent, elles ne songent pas qu'à faire taire l'enfant aujourd'hni il en pleurera demain davantage. Le pis est que l'obstination qu'il contracte tire à conséquence dans un âge avancé. La même cause qui le rend criard à trois ans le rend mutin à douze, querelleur à vingt, impérieux à trente, et insupportable toute av vie.

Je viens maintenant à vous, me dit-elle en souriant. Dans tout ce qu'on accorde aux enfants ils voient aisément le desir de leur complaire; dans tout ce qu'on en exige ou qu'on leur refuse ils doiyent supposer des raisons sans les demander. C'est un autre avantage qu'on gagné à user avec eux d'autorité plutôt que de persuasion dans les occasions necessaires: car comme il n'est pas possible qu'ils n'appercoivent quelquefois la raison qu'on a d'en user ainsi, il est naturel qu'ils la supposent encore quand ils sont hors d'état de la voir. Au contraire, des qu'on a soumis quelque chose à leur jugement, ils prétendent juger de tout, ils deviennent sophistes, subtils, de mauvaise foi , féconds en chicanes, cherchant toujours à réduire au silence ceux qui ont la foiblesse des exposer à leurs petites lumieres. Quand on est contraint de leur rendre compte des choses qu'ils ne sont point en état d'entendre, ils attribuent au caprice la conduite la plus prudente, sitôt qu'elle est au-dessus de leur portée. En un mot, le seul moyen de les rendre dociles à la raison n'est pas de raisonner avec eux, mais de les bien convaincre que la raison est au-dessus de leur âge : car alors ils la supposent du côté où elle doit être, à moins qu'on ne leut donne un juste sujet de penser autrement, Ils savent bien qu'on ne veut pas les tourmenter quand ils sont surs qu'on les aime ; et

les enfants se trompent rarement là-dessus. Quand done je refuse quelque chose aux miens, je n argumente point avec eux, je ne leur dis point pourquoi je ne veux pas, mais je fais en sorte qu'ils le voient, autant qu'il est possible, et quelquefois après coup. De cette maniere ils s'accontument à comprendre que jamais je ne les refuse sans avoir une bonne raison, quoiqu'ils ne l'appercoivent pas tonjours.

Fondée sur le même principe, je ne souffrirai pas non plus que mes enfants se mêlent dans la conversation des gens raisonnables, et s'imaginent sottement y tenir leur rang comme lesautres, quand on y souffre leur babil indiscret. Je veux qu'ils répondent modestement et en pen de mots quand on les interroge, ans jamais parler de leur chef, et surtout sans qu'ils s'ingerent à questionner hors de propos les gens plus âgés qu'eux, auxquels ils doivent du respect.

En verité , Julie , dis-je en l'interrompant , voilà bien de la rigueur pour une mere aussi tendre ! Pythagore n'étoit pas plus sévere à ses disciples que vous l'êtes aux vôtres. Non seulement vous ne les traitez pas en hommes, mais on diroit que vous craignez de les voir cesser trop tôt d'être enfants. Quel moyen plus agréable et plus sûr peuvent-ils avoir de s'instruire que d'interroger sur les choses qu'ils ignorent les gens plus éclaires qu'eux? Que penseroient de vos maximes les dames de Paris, qui trouvent que leurs enfants ne jasent jamais assez tôt ni assez long-temps, et qui jugent de l'esprit qu'ils auront étant grands par les sottises qu'ils débitent étant jeunes? Wolmar me dira que cela peut

#### RA . LA NOUVELLE HÉLOISE.

être bon dans un pays où le premier mérite est de bien babiller, et où l'on est dispensé de penser pourvu qu'on parle. Mais vons qui voulez faire à vos enfants un sort si doux, comment accorderezvous tant de bonheur avec tant de contrainte? et que devient parmi toute cette gêne la liberté que vous prétendez leur laisser?

Quoi donc? a-t-elle repris à l'instant, est-ce géner leur liberté que de les empécher d'attenter à la nôtre? et ne sauroient-ils être heureux à moins que toute une compagnie en silence an'admire leurs puérilités? Empéchons leur vanité de naître, on du moins arrêtons-en les progrès; c'est là vraiment travailler à leur félicité : car la vanité de l'homme est la source de ses plus grandes peines, et il n'y a personne de si parfait et de si fêté, à qui elle ne donne encore plus de chagrin que de plaisirs (1).

Que peut peuser un enfant de lui-même, quand il voit autour de lui tout un cercle de geus sensés l'écouter, l'agacer, l'admêrer, attendre avec un làche empressement les oracles qui sortent de sa bou-nhe, et se récrier avec des retentissements de joie à chaque impertinence qu'il dit? La tête d'un homme suroit bien de la peine à tenir à tous ces faux applaudissements; jugez de ce que deviendra la sienne! Il en est du babil des enfants comme des prédictions des almanachs. Ce seroit un prodige si, sur tant de vaines paroles, le hasard ne fournis-

<sup>(1)</sup> Si jamais la vanité fit quelque heureux sur la terre, à coup sûr cet heureux-là n'étoit qu'un sot.

soit jamais une rencontre heureuse. Ima înez ce que font alors les exclamations de la flatterie sur une pauvre mere déja trop abusée par son propre cœur, et sur un enfant qui ne sait ce qu'il dit et se voit célèbrer! Ne pensez pas que pour démèler l'erreur je m'en garantisse: non; je vois la faute, et j'y tombe: mais si j'admire les reparties de mon fils, au moins je les admire en secret; il n'apprend point, en me les voyant applandir, à devenir babillard et vain; et les flatteurs, en me les faisaut répéter, n'ont pas le plaisir de rire de ma foiblesse.

Un jone qu'il nous étoit venu du monde, étant allée donner quelques ordres, je vis en reutrant quatre ou cinq grands nigands occupés à jouer avce lui, et s'apprêtant à me raconter d'un air d'emphase je ne sais combien de gentillesses qu'ils venoient d'eutendre, et dont ils sembloient tout émerveilles. Messienrs, leur dis-je assez froidement, je ne doute pas que vous ne sachiez faire dire à des marionnettes de fort jolies choses ; mais j'espere qu'un jour mes enfants seront hommes, qu'ils agiront et parleront d'eux-mêmes, et alors j'apprendrai toujours dans la joie de mon cœur tout ce qu'ils auront dit et fait de bien. Depuis qu'on a vn que cette maniere de faire sa conr ne prenoit pas, on jone avec mes enfants comme avec des enfants, non comme avec Polichinel; il ne leur vient plus de compere, et ils en valent sensiblement mieux depnis qu'on ne les admire plus.

A l'égard des questions, on ne les leur défend pas indistinctement: je suis la première à leur

dire de demander doucement en particulier à leur pere on à moi tout ce qu'ils ont besoin de savoir ; mais ie ne souffre pas qu'ils coupent un entretien sérienx pour occuper tout le monde de la premiere împertinence qui leur passe par la tête. L'art d'interroger n'est pas si facile qu'on pense : c'est bien plus l'art des maîtres que des disciples; il fant avoir deja beanconp appris de choses pour savoir demander ce qu'on ne sait pas. Le savant sait et s'enquiert, dit un proverbe indien ; mais l'ignorant ne sait pas même de quoi s'enquérir (1), Fante de cette science préliminaire, les enfants en liberté ne font presque jamais que des questions ineptes qui ne servent à rien , ou profondes et scabreuses , dont la solution passe lenr portée; et puisqu'il ne faut pas qu'ils sachent tout, il importe qu'ils n'aient pas le droit de tout demander. Voilà pourquoi, genéralement parlant, ils s'instruisent mieux par les interrogations qu'on leur fait que par celles qu'ils font eux-mêmes.

Quand cette méthode lenr seroit aussi ttile qu'on croit, la premiere et la plus importante science qui leur convient n'est-elle pas d'être discrets et modestes? et y en a-t-il quelque autre qu'ils doivent apprendre an préjudice de celle-la? Que produit donc dans les enfants cette émancipatión de parole avant l'age de parler, et ce droit de sonnettre effrontément les hommes à leur interrogatoire? De petits questionneurs babillards,

<sup>(</sup>t) Ce proverbe est tiré de Chardin, tome V, p. 170 e

qui questionnent moins pour s'instruire que pôur importuner, pour occuper d'ent toit le monde, et qui premnent encore plus de goût à ce babil par l'embarras où ils s'apperçoivent que jettent quelquefois lenrs questions indiscretes, en sorte que chacun est inquiet anssitét qu'ils ouvrent la bouche. Ce n'est pas taut un moyen de les instruire que de les rendre étonrdis et vains; inconvénient plus grand à mon avis que l'avantage qu'ils acquierent par là n'est ntile; car par degrés l'ignorauce diminue, mais la vanité ne fait jauais qu'angmenter.

Le pis qui pût arriver de cette réserve trop prolongée seroit que mon fils en age de raison eut la conversation moins légere, le propos moins vif et moins abondant ; et en considérant combien cette habitude de passer sa vie à dire des riens rétrécit l'esprit, je regarderois plutôt cette henrense stérilité comme un bien que comme un mal. Les gens oisifs, toujours ennnyés d'eux-mêmes, s'efforcent de donner nn grand prix à l'art de les amnser : et l'on diroit que le savoir-vivre consiste à ne dire que de vaines paroles, comme à ne faire que des dons inutiles : mais la société humaine a un objet plus noble, et ses vrais plaisirs ont plus de solidité. L'organe de la vérité, le plus digne organe de l'homme, le seul dont l'usage le distingue des animaux, ne lui a point été donné pour n'en pas tirer un meilleur parti qu'ils ne font de leurs cris, Il se degrade an-dessons d'enx quand il parle pour me rien dire; et l'homme doit être homme jusques dans ses délassements. S'il y a de la politesse à MOUY, HÉLO:SE. 4.

étourdir tout le monde d'un vain caquet, j'en trouve une bien plus véritable à laisser parler les antres par préférence, à faire plus grand cas de ce qu'ils disent que de ce qu'on diroit soi-même, et à montrer qu'on les estime trop pour croire les amuser par des niaiseries. Le bon usage du monde, celui qui nous y fait le plus rechercher et chérir, n'est pas tant d'y briller que d'y faire briller les autres, et de mettre, à force de modestie, leur orgueil plus, en liberté. Ne craignons pas qu'un homme d'esprit qui ne s'abstient de parler que par retenue et discretion puisse jamais passer pour un sot. Dans quelque pays que ce puisse être, il n'est pas possible qu'on juge un homme sur ce qu'il n'a pas dit, et qu'on le méprise pour s'être tù. Au contraire, on remarque en général que les gens silencieux en imposent, qu'on s'écoute devant eux, et qu'on leur donne beaucoup d'attention quand i's parleut; ce qui, leur laissant le choix des occasions, et faisant qu'on ne perd rien de ce qu'ils disent, met tout l'avantage de leur côté. Il est si difficile à l'homme le plus sage de garder toute sa présence d'esprit dans un long flux de paroles, il est si rare qu'il ne lui échappe des choses dont il se repent à loisir, qu'il aime micux retenir le bon que risquer le mauvais. Enfin, quand ce n'est pas faute d'esprit qu'il se tait, s'il ne parle pas, quelque discret qu'il puisse être, le tort en est à ceux qui sont avec lui.

Mais il y a bien loin de six ans à vingt: mon fils ne sera pas toujours enfant; et à mesure que sa raison commencera de naître, l'intention de son pere est bien de la laisser exercer. Quant à moi, ma mission ne va pas jusques-là. Je nourris des enfants et n'ai pas la présomption de vouloir former des hommes. J'espere, dit-elle en regardant sou mari, que de plna dignes mains se chargeront de ce noble emploi. Je suis femme et mere, je sais me tenir à mon rang. Encore une fois, la fonction dont je suis chargée n'est pas d'èlever mes fils, mais de les préparer pour être élevés.

Je ne fais même en ecla que suivre de point en point le système de M. de Wolmar; et plus j'avance, plus j'éprouve combien il, est excellent et juste, et combien il s'accorde avec le mien. Considérez mes en'ants et sur-tout l'aîné : en connoissez-vous de plus henreux sur la terre, de plus gais, de moins importuns? Vous les voyez sauter, rire, courir, toute la journée, sans jamais jucommoder personne. De quels plaisirs, de quelle indépendance leur âge est-il susceptible, dont ils ne jouissent pas ou dont ils abusent? Ils se contraiguent aussi peu devant moi qu'en mon absence. Au contraire, sous les yeux de leur mere ils ont toujours un peu plus de confiance; et quoique je sois l'auteur de toute la sevérité qu'ils éprouvent, ils me trouvent tonjours la moins severe: car je ne pourrois supporter de n'être pas ce qu'ils aiment le plus au monde.

Les scules lois qu'on lenr impose auprès de nous sont celles de la liberté même, savoir, de ne pas plus gêuer la compagnie qu'elle ne les gêne, de ne pas crier plūs haut qu'on ne parle; et comme on ne les oblige point de s'occuper de nous, je no

veux pas non plus qu'ils prétendent nons occuper d'eux. Ouand ils manquent à de si justes lois. tonte leur peine est d'être à l'instant renvoyes; et tout mon art, pour que c'en soit une, de faire qu'ils ne se trouvent nulle part aussi bien qu'ici. A cela près, où ne les assujettit à rieu; on ne les force jamais de rien apprendre; on ne les ennuie point de vaines corrections; jamais on ne les repreud; les seules lecous qu'ils reçoivent sont des letens de pratique prises dans la simplicité de la nature. Chacun, bien instruit là-dessus, se couforme à mes intentions avec une intelligence et un soin qui ne me laissent rien à desirer; et si quelque faute est à craindre, mon assiduité la prévient ou la répare aisément.

Hier , par exemple, l'ainé, avant ôté un tambour au cadet , l'avoit fait pleurer. Fanchou ne dit rien ; mais une heure après, au moment que le ravisseur du tambour en étoit le plus occupé, elle le lui reprit: il la suivoit en le redemandant, et pleurant à son tour. Elle lui dit : Vous l'avez pris par force à votre frere : je vons le reprends de mêm" : qu'avezvous à dire? ne suis-je pas la plus forte? Puis elle se mit à battre la caisse à son imitation, comme si elle y eût pris beaucoup de plaisir. Jusques-là tout étoit à merveille; mais quelque temps après elle voulet rendre le tambour au cadet : alors je l'arrêtai ; car ce n'étoit plus la leçon de la nature, et de là pouvoit naître un premier germe d'envie entre les deux freres. En perdant le tambour, le cadet supporta la dure loi de la nécessité ; l'ainé sentit son injustice; tous deux connurent leur foiblesse, et furent consolés le moment d'après.

Un plan si nouveau et si contraire anx idées rcenes m'avoit d'abord effarouché. A force de me l'expliquer ils m'en rendirent enfin l'admirateur; et je sentis que pour guider l'homme la marche de la nature est tonjours la meilleure. Le seul inconvénient que je trouvois à cette methode, et cet inconvénient me parut fort grand, c'étoit de négliger dans les enfants la senle faculté qu'ils aient dans toute sa vigueur, et qui ne fait que s'affoiblir en avançant en âge. Il me sembloit que, selon leur propre systeme, plus les opérations de l'entendement étoient foibles, insuffisantes, plus on devoit exercer et fortisier la mémoire, si propre alors à soutenir le travail, C'est elle, disois-je, qui doit suppléer à la raison jusqu'à sa naissance, et l'enrichir quand elle est née. Un esprit qu'on n'exerce à rien devient lonrd et pesant dans l'inaction. La semence ne prend point dans un champ mal préparé, et c'est une étrange préparation pour apprendre à devenir raisonnable que de commencer par être stupide. Comment stupide! s'est écriée aussitôt madame de Wolmar. Confondriez-vons deux qualités aussi différentes et presque au si contraires que la memoire et le jugement (1)? comme si la quantité des choses mal digérées et sans liaison dont on remplit une tête en-

<sup>(1)</sup> Cela ne me paroit pas bien vu. Rien n'est si nécessaire au jugement que la mémoire : il est vrai que ce n'est pas la mémoire des mots.

core foible n'y faisoit pas plus de tort que de profit à la raison! J'avoue que de toutes les faoultés de l'homme la mémoire est la premiere qui se développe et la plus commode à cultiver dans les enfants : mais, . . à votre avis, lequel est à préférer de ce qu'il leur est le plus aisé d'apprendre, ou de ce qu'il leur importe le plus de savoir?

Regardez à l'usage qu'on fait en eux de cette facilité, à la violence qu'il faut leur faire, à l'éternelle contrainte où il les faut assujettir pour mettre en étalage leur mémoire, et comparez l'utilité qu'ils en retirent au mal qu'on leur fait souffrir pour cela. Quoi? forcer un enfant d'étudier des langues qu'il ne parlera jamais, même avant qu'il ait bien appris la sienne; lui faire incessamment répéter et construire des vers qu'il n'entend point, et dont toute l'harmonie n'est pour lui qu'au bout de ses doigts ; embrouiller sou esprit de cercles et de spheres dont il n'a pas la moindre idée , l'accabler de mille noms de villes et de rivieres qu'il confond sans cesse et qu'il rapprend tous les jours ; est-ce cultiver sa mémoire au profit de son jugement? et tout ce frivole acquis vaut-il une seule des larmes qu'il lui coûte?

Si tout cela n'étoit qu'inntile je m'en plaindrois moins; mais n'est-ce rien que d'instruire un enfant à se payer de mots, et à croire savoir ce qu'il ne peut comprendre? Se pouroit-il qu'un tel amas ne muisit point aux premieres idées dont on doit meubler une tête humaine? et ne vaudroit-il pas mieux n'avoir point de mémoire que de la remplir de tout ce fatras an préjudice des connoissances nécessaires dont il tient la place?

Non, si la nature a donné an cervean des enfants eette souplesse qui le rend propre à recevoir tontes sortes d'impressions, ce n'est pas pour qu'on y grave des noms de roise, des dates, des termes de h'ason, de sphere, de géographie, et tous ces mo's sans auœun sens pour leur âge, et sans auœune utilité pour quelque âge que ce soit, dont on accable leur triste et stérile enfance; mais c'est pour que toutes les idées relatives à l'état de l'homme, toutes celles qui se rapportent à son bonheur et l'éclairent sur ses devoirs, s'y tracent de boune heure en caracteres ineffaçables, et lui servent à se conduire pendant as vie d'une manière convenable à son être et à ses facultés.

Sans étudier dans les livres, la mémoire d'un enfant ne reste pas pour cela oisive : tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend le frappe, et il s'en souvieut ; il tient registre en lui-même des actions, des discours des hommes; et tout ce qui l'environne est le livre dans lequel, sans v songer, il eurichit continuellement sa mémoire, en attendant que son jugement pnisse en profiter, C'est dans le choix de ces objets; c'est dans le soin de lui présenter sans cesse cenx qu'il doit connoître, et de lui cacher ceux qu'il doit ignorer, que consiste le véritable art de cultiver la premiere de ses facultés"; et c'est par-là qu'il faut tacher de lui former un magasin de couvoissances qui serve à son éducation durant la jennesse, et à sa conduite dans tous les temps. Cette méthode, il est vrai, ne forme point de petits prodiges, et ne fait pas briller les gouvernantes et les précepteurs; mais elle forme des hommes indicieux, robustes, sains

de corps et d'eutendement, qui, sans s'être fait admirer étant jeunes, se font honorer étant grands.

Ne pensez pas pourtant coutinua Julie, qu'on neglige ici tont-à-fait ces soins dont vous faites un si grand cas. Une mere un peu vigilante tient dans ses mains les passions de ses enfants. Il y a des moveus pour exciter et nourrir eu eux le desir d'appreudre ou de faire telle on telle chose; et autant que ces moyens peuvent se concilier avec la plus entiere liberté de l'enfant, et n'engendrent en lui nulle semence de vice, je les emploie assez volontiers, sans m'opiniatrer quand le succès n'y répoud pas; car il aura toniours le temps d'apprendre, mais il n'y a pas nn moment à perdre pour lui former un' bon naturel; et M. de Wolmar a une telle idée du premier développement de la raison, qu'il soutient que quand son fils ne sauroit rien à douze aus, il n'en seroit pas moins instruit à quinze, saus compter que rien n'est moins nécessaire que d'être savant, et rien plus que d'être sage et hon.

Vous savez que notre ainé lit déja passablement. Voici comment lui est venu le goût d'apprendre à lire. J'avois dessein de lui dire de temps en temps quelque fable de La Fontaine pour l'amuser, et j'avois déja commencé, quand il me demanda si les corbeaux parloient. A l'instant je vis la difficulté de lui faire sentir bien nettement la différence de l'apologue au mensonge? je me tria d'affaire comme je pus; et convaincue que les fables soût faites pour les hommes, mais qu'il faut toujours dirê la vérité nue aux enfants, je supprimai La Fontaiue. Je lui substituai un recueil de petites histoires intéresses

tes et instructives, la plupart tirées de la Bible, puis voyant que l'enfant prenoit goût à mes coutes, j'imaginai de les lui rendre encore plus utiles, en essayant d'en composer moi-même d'aussi amusants qu'il me fut possible, et les appropriant toujours au besoin du moment. Je les écrivois à mesure dans un beau livre orne d'images, que je tenois bien enfermé, et dont je lui lisois de temps en temps quelques contes, rarement, pen long-temps, et répriant souvent les mêmes avec des commentaires, avant de passer à de nouveaux. Un enfant oisif est sujet à l'ennui; les petits contes servoient de ressource: mais quand je le voyois le plus avidement attentif, je me souvcnois quelque ois d'un ordre à donner, et je le quittois à l'endroit le plus intéressant, en laissant négligemment le livre. Aussi-tôt il alloit prier sa bonne, on Fanchon, ou quelqu'un, d'achever la lecture: mais comme il n'a rien à commander à personne, et qu'on étoit prévenn, l'on n'obeissoit pas toujours. L'un refusoit . l'autre avoit à faire . l'autre balbutioit lentement et mal, l'autre laissoit à mou exemple nn conte à moitié. Quand on le vit bien ennuyé de tant de dependance, quelqu'un lui suggéra secrètement d'apprendre à lire, pour s'en délivrer et feuilleter le livre à son aise. Il goûta ce projet. Il fallut tronver des geus assez complaisants pour vouloir lui donner lecon : nouvelle disticulté qu'on n'a ponssée qu'aussi loin qu'il falloit, Malgré toutes ces précantions, il s'est lassé trois ou quatre fois : on l'a laissé faire. Seulement je me suis efforcée de rendre les contes encore plus amusants; et il est reveun à la charge avec tant d'ardeur, que quoiqu'il n'y ait pas

#### LA NOUVELLE HELDISE.

six mois qu'il a tout de bon commencé d'apprendre, il sera bientôt en état de lire seul le recueil.

Cest à-pen-près ainsi que je tàcherai d'axciter son zele et sa bonne volonté pour acquérir les conn'issances qui demandent de la suite et de l'application, et qui peuvent convenir à son âge: mais qu'il tirera ces connoissances; car elles ne s'y trouvent point, et la lecture ne gonvient en aincune maniere aux cufants. Je veux aussi l'habituer de bonne heure à nourrir sa tête d'idées et non de mots: c'est pourquoi je ne lui fais jamais rien apprendre par cœur.

Jamais! interrompis-je : c'est beaucoup dire ; car encore faut-il bien qu'il sache son catéchisme et ses prieres. C'est ce qui vous trompe, reprit-elle. A l'égard de la priere, tous les matins et tous les soirs je fais la mienne à haute voix dans la chambre de mes enfants, et c'est assez pour qu'ils l'apprennent sans qu'on les y oblige : quant au catéchisme, ils ne savent ce que c'est. Quoi! Julic, vos enfants n'apprennent pas leur catéchisme ! Non, mon ami, mes enfants n'apprennent pas leur catéchisme. Comment ! ai-je dit tout étonné, une mere si picuse!... Je ne vous comprends point. Et pourquoi vos enfants n'apprennent-ils pas leur catéchisme? Afin qu'ils le croient un jour, dit-elle : j'en veux faire un jour des chrétiens. Ah! j'y suis , m'écriai-je; vous ne voulez pas que leur foi ne soit qu'en paroles, ni qu'ils sachent seulement leur religion, mais qu'ils la croient; et vous pensez avec

raison qu'il est impossible à l'homme de croire ce qu'il n'entend point. Vous êtes bien difficile, me dit en souriant M. de Wolmar: seriez-vous chrétien, par hasard? Je m'efforce de l'être, lui dis-je avec sermeté. Je crois de la religion tout ce que j'en puis comprendre, et respecte le reste saus le reieter. Julie me fit un signe d'approbation, et nous

reprimes le sujet de notre entretien.

Après être entrée dans d'autres détails qui m'ont fait concevoir combien le zele maternel est actif, infatigable et prévoyant, elle a conclu en observant que sa méthode se rapportoit exactement aux deux objets qu'elle s'étoit proposés, savoir, de laisser développer le naturel des enfants, et de l'étudier. Les miens ne sont genés en rien, dit-elle, et ne sauroient abuser de leur liberté; leur caractere ne peut ni se déprayer ni se contraindre : on laisse en paix renforcer leur corps et germer leur jugement, l'esclavage n'avilit point lenr ame ; les regards d'autrui ne font point fermenter leur amourpropre ; ils ne se croient ni des hommes puissants ni des animaux enchainés, mais des enfants heureux et libres. Pour les garantir des vices qui ne sont pas en eux, ils ont, ce me semble, un préservatifplus fort que des discours qu'ils n'entendroient point, ou dont ils scroient bientôt ennuyés ; c'est l'exemple des mours de tout ce qui les environne; ce sont les entretiens qu'ils entendent, qui sont ici naturels à tout le monde, et qu'on n'a pas besoin de composer exprès pour eux; c'est la paix, et l'union dont ils sont témoins; c'est l'accord qu'ils 96

voient régner sans cesse et dans la conduite respective de tous, et dans la conduite et les discours de chacun.

Nonris encore dans leur premiere simplicité, d'où leur viendroient des vices dont ils n'out point vu d'esemple, des passions qu'ils n'ont mille occasion de sentir, des préjugés que rien ne leur inspire? Vons voyez qu'aucane erreur ne les gagne, qu'anenn mauvais penchant ne se montreen eux. Leur ignorance n'est point entêtée, leurs desirs ne sont point obsinés; les inclinations an mal sont prévenues; la naturc est justifiée; et tont me prouve que les défauts dont aous l'accusons ne sont point son ouvrage, mais le notre.

C'est ainsi que, livrés an penchant de leur cœur sans que rien le dégnise ou l'altere , nos enfants ne recoivent point une forme extérieure et artificielle. mais conservent exactement celle de leur caractere originel; c'est ainsi que ce caractere se développe journellement à nos yeux sans réserve, et que nous ponyons étudier les monvements de la nature jusques dans leurs principes les plus secrets. Surs de n'être jamais ni grondés ni punis, ils ne savent ni mentir ni se cacher ! et dans tout ce qu'ils disent. soit entre eux, soit à nous, ils laissent voir sans contrainte tout ce qu'ils ont au fond de l'ame. Libres de babiller entre eux tonte la journée, ils ne songent pas même à se gêner un moment devant moi. Je ne les reprends jamais , ni me les fais taire . ni ne feius de les écouter, et ils diroient les choses du monde les plus blamables que je ne ferois pas semblant d'en rien savoir : mais en effet je les écoute avec la plus grande attention saus qu'ils s'en doutent; je tiens un registre exact de cc qu'ils font et de cc qu'ils disent; ce sont les productions naturelles du fonds qu'il faut cultiver. Un propos vicieux dans leur bouche est une herbe étrangere con le vent apporta la graine: si je la coupe par une réprimande, bientôt elle repoussera; au lieu de cela j'en cherche en secret la racine, et j'ai soin de l'arracher. Je ne suis, m'a-t-elle dit en riant, que la servante du jardinier; je sarcle le jardin, j'en ôté la mauvaise herbe; c'est à lui de cultiver la bonne.

Convenons aussi qu'avec toute, la peine que j'aurois pu prendre il falloit être aussi bien secondée pour espérer de réussir, et que le succès de mes soins dépendoit d'un concours de circonstances qui ne s'est peut-être jamais trouvé qu'ici ; il falloit les lumieres d'un pere éclairé pour démêler à travers les préjugés établis le véritable art de gouverner les enfarts des leur naissance; il falloit toute sa patience pour se prêter à l'exécution , sans jamais démentir ses lecons par sa conduite; il falloit des enfants bien nes en qui la nature eut assez fait pour qu'on pût ainier son seul ouvrage ; il falloit n'avoir autour de soi que des domestiques intelligents et bien intentionnés, qui ne se lassassent point d'entrer dans les vues des maîtres : un seul valet brutal ou flatteur ent suffi pour tout gâter. En vérité, quand on songe combien de causes étrangeres peuveut nuire aux meilleurs desseins, et renverser les projets les mieux concertés, on doit remercier la fortune de tout ce qu'on fait de bien dans la vie, NOUV. BÉLOISE. 4.

#### LA NOUVELLE HÉLOISE.

et dire que la sagesse dépend beaucoup du bonheur.

Dites, me suis-je écrié, que le bonheur dépend ençore plus de la sagesse. Ne voyez-vous pas gue ce concours dont vous vous félicitez est votre ouvrage, et que tout ce qui vous approche est contraint de vous ressembler? Merces de /amille, quand vous vous plaignez de n'être pas secondées, que vous connoissez mil votre pouvoir! Soyez tout ce que vous devez être, vous surmonterez tous les obstacles; yous forcerez chacun de rempli ress devoirs si vous remplissez bien tous les vôtres. Vos droits ne sont-ils pas ceut de la nature? Malgré les maximes du vice, ils secont toujours chers au cœur humain. Ah! veuillez être fenimes et meres, et le plus doux empire qui soit sur la terre sera aussi le plus respecté.

Eu achevant cette conversation Julie a remarque que tont prenoit une nouvelle facilité depuis l'arrivec de llenriette. Il est certain, dit-elle, que j'ancois besoin de beauccoup moins de soins et d'adresse si je v'oliois introduire l'émbaltion entre los deux feres; mais ce moyen me paroit trop dangereux; j'amme mieux avoir plus de p ince et ne rien risquer. Henriette supplice à cela : comme elle est d'un autre bexe, leur ainée, qu'ils l'aiment tous deux à la folie, et qu'elle a du sens au-dessus de son âge, j'en fais eu quelque sorte leur premiere gouvernante, et avec d'artant plus de succès que ses leçons leur sont moins suspectes.

Quant à elle, son éducation me recarde; mais les principes en sont si différents qu'ils méritent un en . tretien à part. Au moins puis-je bien dire d'avance qu'il sera difficile d'ajouter en elle aux dons de la nature, et qu'elle vaudrar sa mere elle-même, si quelqu'un au monde la peut valoir.

Mylord, on vous attend de jour en jour, et ce devroit être iei ma "derniere lettre." Mais je comprends ce qui prolonge votre séjour à l'armée, et j'en frémis. Julie n'en est pas moins inquiete: elle vous prie de nous donner plus souvent de vos nouvelles, et vous conjure de songer, en exposant votre personne, combien vons prodignez le repos de vos amis. Pour moi je n'ai rien à vous dire. Faites votre devoir; un conseil timide ne peut non plus sortif de mon cœur qu'approeher du vôtre. Cher Römston, je le sais trop, la seule mort dir, ne de ta vie seroit de verser ton saug pour la gloire de ton pays; mais ne dois-tu nul compte de tes jours à celui qui n'a conservé les siens que pour to?

.....

# IV. DE MYLORD ADOUARD A SAINT-PREUX.

Jr vois par vos deux dernieres lettres qu'il m'en mauque une antérieure à ces deux-là, apparemment la premiere que vous m'ayez écrite à l'armée, et dans laquelle étoit l'explication des chagrins secrets de madame de Wolmar. Je n'ai point reçu cette lettre, et je conjectine qu'elle pouvoit être dans la malle d'un courrer qui mons a été enlevé; Répétez-moi donc, mon ami, ce qu'elle contenoit: ma raison s'y perd et mon cœur s'en inquiete: car,

#### LA NOUVELLE HELOISE.

encore une fois, si le bonheur et la paix ne sont pas dans l'ame de Julie, ou sera leur asile ici-bas?

Rassurez-la sur les risques auxquels elle me croit exposé. Nons avons à faire à un ennemi trop habile pour nous en laisser courir; avec une poignée de . monde il rend tontes nos forces inueiles, et nons ôte par-tout les movens de l'attaquer. Cependant comme nons sommes confiants, nous pourrions bien lever des difficultés insurmontables pour de meilleurs généraux, et forcer à la fin les Français de nous battre. J'augure que nous paierons cher nos premiers succès, et que la bataille gagnée à Dettingue nons en fera perdre une en Flandre. Nons avons en tête un grand capitaine : ce n'est pas tout, il a la confiance de ses troupes; et le soldat français qui compte sur son général est invincible ; au contraire, on cu a si bon marché quand il est commandé par des courtisans qu'il méprise, et cela arrive si souvent, qu'il ne faut qu'attendre les intrigues de cour et l'occasion pour vaincre à coup sûr la plus brave nation du continent. Ils le savent fort bien enxmêmes, Mylord Marlboroug voyant la bonne mine et l'air guerrier d'un soldat pris à Bleinbeim (r), lui dit: S'il y eût eu cinquante mille hommes comme . toi à l'armée 'rançaise, elle ne se fut pas ainsi laissé battre. Eh morbleu! repartit le grenadier, nous avions assez d'hommes comme moi; il ne nous en man quoit qu'ua comme vous. Or cet homme comme lui commande à present l'armée de l'rance, et man-

<sup>(1)</sup> C'est le nom que les Anglais donnent à la bataille d'Hochstet.

que à la nôtre; mais uous ne sougeous guere à cela. Quoi qu'il eu soit, je veûx voir les manocuvres du reste de cette campagne, et j'ai résolu de rester à l'armée jusqu à ce qu'elle entre en quartiers. Nous gagnerons tous à ce delai. La saison étant trop avancée pour traverser les monts, nous passerous l'hiver où vous êtes, et n'irons en Italie qu'au commencement du printemps. Dites à monsieur et madame de Wolmar queje fais ce nouvel arrangement pour jouir à mou aise du touchaut spectacle que vous éterivez si bien, et pour voir madame d'Orbe établie avec eux. Continuez, mon cher, à m'écrire avec le même soin, et vous me ferez plus de plaisir que jamais. Mon équipage a été pris, et je suis sans livres; mais je las vos lettres.

V. DE SAINT-PREUX À MYLORD ÉDOUARD.

Quelle joie vous me donnes en m'annoueant que nous passerous l'hiver à Clareus! mais que vous me la faites payer cher en prolongeaut voire séjour à l'armée! Ce qui me déplaît sur-toul, o'est de voir clairement qu'avant notre séparation leparti de faire! la campagne étoit déjs pris, et que vous ne m'en voulâtes rien dire. Mylord, je sens la raison de cer mystere et ne puis voûs en savoir bon gré. Me mépri-gerfez-vous assets pour croire qu'il me fût bon devous survivre, ou m'avez-vous connu des attachements si basque je les préfere à l'houneur de mourir avez mon ami? Si je ne méritois pas de vous snivre, il

# LA NOUVELLE HÉLOISE.

falloit me laisser à Londres; vous m'auriez moins offense que de m'envoyer ici.

Il est clair par la derniere de vos lettres qu'en esfet une des miranes s'est perdue, et cette pertea dû vous re idre les deux lettres sativantes fort obseures à bien des égards; mais les éclaireissements nécessires pour les bien estendre s'enajport à loigir. Ce qui presse le plus à présent est de vous tirer de l'inquiétule où vous êtes sur le chagrin secret de madame de Wolmar.

Je ne vons redirai point la suite de la conversation que j'ens avec elle appès le départ de son mari. Il s'est passé depuis, bien des choses qui m'en ont fait oublier une partie; et nous la reprimés tant de fois durant son absence, que je m'en tiens au somma.re

pour épargner des répétitions.

Elle m'apprit donc que ce même époux qui faisoit tout pour la rendre heureuse étoit l'unique auteur de toute sa peiue, et que plus leur attachement mutuel etoit sincere, plus il lui dounoit à souffrir. Le dirier-vous, mylord? cet homme si sage, si raisonnable, si loin de toute espece de vice, si peu soumis aux passions humaines, ne croit riem de co qui donne un prix aux vertus, et, dans l'innocence d'une vie irréprochable, il porte au fond de son cœur l'alfreuse paix des méchauts. La rédexion qui nait de ce contraste augmente la douleur de Julie; et il semble qu'elle lui pardonneroit plutôt de mèconnoitre l'auteur de sou être s'il avoit plus de motifs pour le craindre on plus d'orgueil pour le braver. Qu'un coupable appaise sa conscience aux dépens de sa raison, que l'hongeur de penser autrement que le vulgaire anime celui qui dogmative, cette erreur au moins se concoit; mais, poursuit-elle en soupirant, pour un si hounête homme et si peu vaiu de son savoir, c'étoit bien la peine d'être incrédule!

Il aut être instruit du caractere des deux époux; il faut les imaginer concentrés dans le sein de leur famille, et se tenant l'un à l'autre lied du rèste de l'univers; il faut connoître l'union qui regne entre eux dans tout le resié, pour concevoir combien leur différent sur ce seul point est capable d'en troubler les charmes. M. de Wolmar, élevé dans le rite grec, n'étoit pas fait pour supporter l'absurdité d'un culte aussi ridicule. Sa raison, trop supérieure à l'unbécille joug qu'on lui vouloit imposer, le secoua bientôt avec mépris; et réjetant à la fois tout ce qui lui venoit d'une autorité si suspecte, forcé d'être impie, il se fit athée.

Dans la anite ayant toujours vécu dans des pays catholiques, il n'apprit pas à eoncevoir une meil. lettre opinion de la foi chrétienne par celle qu'on y professe. Il n'y vit d'autre religion que l'intérêt de ses ministres. Il vit que tout y consistoit encore en vaines simagrées, plàtrées un peu, plus subtilement par des mots qui ne significient rien; il s'apperçut que tous les honnétes gens y étoient unanimement de son avis, et ne s'en cachoient guere; que le clergé nême, un peu plus discrètement, se moquoit en sectet de ce qu'il enseignoit en public; et il m'a protesté souvent qu'après bien du temps et il m'a protesté souvent qu'après bien du temps et il m'a protesté souvent qu'après bien du temps et

# 104 LA NOUVELLE HÉLOISE.

des recherches il n'avoit trouvé de sa vie que trois prêtres qui crussent en Dieu (1). En voulant s'éclaireir de honne foi sur ces matieres, il s'étoit enfoncé dans les ténebres de la métaphysique, ou l'homme n'a d'autre guide que les systèmes qu'il y porte; et ne voyant par-tout que dontes et contradictions, quand enfin il est venu parmi des chrétiens, il est venu trop tard; sa foi s'étoit déja fermée à la vérité, sa raison n'étoit plus accessible à la certitude; tout ce qu'on lus prouvoit détrajsant plus, un sentiment qu'il n'en établissoit un autre il a fini par combattre également les dogmes de toute espece, et n'a cessé d'être athée que pour devesir scepfique.

Voilà le mari que le ciel destinoit à cette Julie en qui vous connoissez une foi si simple et une pieté si douce. Mais il sant avoi véen aussi familièrement avéc elle que sa cousine et moi, pour savoir combien cette ame tendre est naturellement portée à la dévotion. On diroit que rien de terrestre ne pouvant suffire au besoin d'aimer dont elle est dévorée, cet

<sup>(1)</sup> A Dieu ue plaise que je veuille approuver ces assertions dures et témératres! j'affirme seulement qu'il y a des gens qui les font et dont la conduite du clergé de tous les pays et de toutes acctes n'autorise que trop souvent l'indiscrétion. Mes sectes n'autorise que trop souvent l'indiscrétion. Mes sectes n'euron desseun dans cette noie soit de me metre lèndement à couvert, voici bien nettemênt mon propre entient sur ce point; c'est que nul vrai croyant es second et re intolérant ni persécuteur. Si j'étois magistrat, et loi portat peine de mort contre les athées, je commencerois par faire brûler comme tel quiconque en vieudroit dénoncer un autre.

excès de sensibilité soit forcé de remonter à sa source. Ce n'est point commessainte Thérese un œur amourenx qui se donne le change et vent se tromper d'objet; e'est un œur veaiment iotarissable que l'amour ni l'amitié n'ont pu épuiser, et qui porte ses affections surabondantes au seul être digme de les absorber (5). L'amour de Dien ne la détaché point des créatures; il ne lai donne ni dureté n'aisgrent. Tous ces attachements produits par la même cause, en s'animant l'un par l'antre, en devierment plus charmants et plus donz; et, pour moi, je crois qu'elle secoit moins dévote si elle aimoit moins tendrement son pere, son mari, ses enfants, sa consine, et moi-même.

Ce qu'il y a de singulier, c'est que plus elle l'est moins elle croit l'être, et qu'elle se plaint de sentir en elle-même une ame aride qui ne sait point aimer Dieu. On a beau faire, dit-elle souvent, le cœux ne s'attache que par l'entremise des sens ou de l'imagination qui les représente : et le moyen de voir ou d'imaginer l'immensité du grand Etre (2)? Q'and

<sup>(</sup>r) Comment! Dieu n'aura donc que les restes des créatures? Au contraire, ce que les créatures peuvenir occuper du cœur bumain est si peu de chose que, quand on croit l'avoir rempli d'elles, il est encore vuide. Il faut un objet infini pour le permplir.

<sup>(</sup>a) Il est certain qu'il faut se fatigner l'ame pour l'élever aux àublimes idées de la Divinité. Un gute plus sensible repose l'espiri du peuple : il aime qu'on hi offre des objets, de picté qui le dispensent de penser à Dieu. Sur ces maximes les celholiques ont-is mal fait de rempir leurs légendes, leues calendriers, leurs églises, de petits anges, de beaux garrons, et de joiles sain-

je veux m'élever à lui je ne sais où je suis; n'appercevant aucun rapport entre lui et moi, je ne sais par où l'atteindre, je ne vois ni ne sens plus rien, je me trôuve dans une espece, d'anéautissement; et si j'osois juger d'autrui par moi-même, je craindrois que les extases des mystiques ne vinssent moins a'un ogent plein que d'un cerveañ vaide.

Que faire donc, continua-t-elle, pour me dérober aux fautèmes d'une raison qui s'égare? Je substitue un culte grossier, mais à ma portée, à ces sublimes contemplations qui passent mes facultés, Je rahaisse à regiet la majesté divine, j'interpose entre elle et moi des objets sensibles; ue la pouvant contempler dans son essence, je la contemplé au moins dans ses œuvres, je l'aime dans ses bieufaits; mais, de quelque maniere que je m'y preune, au lieu de l'amour pur qu'elle exige, je n'ai qu'une reconnoissance intéressée à lui prés senter.

C'est ainsi que tout devient sentiment dans un coute sensible. Julie ne trouve dans l'univers entier que sûjets d'attendrissement et de gratitude: parteut elle apperçoit la bienfaisante main de la Pro-widence; ses enfantssont le cher dépôt qu'elle en a reçu; elle recueille ses dons dans les productions de la terre; elle voit :a jable couverte pat ses soins; elle s'endort sous sa protection; son paisible réveil ele s'endort sous sa protection; son paisible réveil

Ace? L'enfant Jésus entre les bras d'une mere charmante et modeste est en même temps un des plus touchants et des plus agréables spectacles que la dévotion chrétienne puisse offrir aux yeux des fideles.

his vient d'elle; elle sent ses leçons dans les disgraces, et ses faveurs dans les plaisirs; les biens dont jouit tout ce qui lai est cher sont autint de nonveaux sujets d'hommages; si le Dien de l'univers échappe à ses foibles yeux, elle voit par-tout le pere, commun des hommes. Honorer ainsi ses bienfaits supréme, n'est-ce pas servir autant qu'on peut l'Etre infini?

Concevez, mylord, quel tourment c'est de vivre dans la retraite avec celui qui partage notre existence et ne peut partager l'espoir qui nons la rend chere ; de ne pouvoir avec lui ni bénir les œuvres de Dien, ni parler de l'heureux avenir que nous promet sa boute; de le voir insensible, en faisant le bien, à tout ce qui le rend agréable à faire, et ; par la plus bizarre inconséquence, penser en impie et vivre en chrétien! Imaginez Julie à la promenade avec son mari; l'une, admirant, dans la riche et brillante parure que la terre étale, L'ouvrage et les dons de l'auteur de l'univers : l'antre, ne voyant en tout cela qu'une combinaison fortuite, ou rien n'est lie que par une force aveugle. Imaginez deux époux sincèrement unis , n'osant , de peur de s'importuner mutuellement, se livrer, l'un aux réfletions . l'autre aux sentiments que leur inspirent les objets qui les entourent, et tirer de leur attachement même le devoir de se contraindre incessamment. Nous ne nous promenous presque jamais Julie et moi que quelque vue frappante et pittoresque ne lui rappelle ces idees douloureuses. Hélas! dit-elle avec attendrissement, le spectacle de la nature, si vivant, si anime pour nous, est mort aux

108 LA NOUVELLE HÉLOISE. yeux de l'infortuné Wolmar, et, dans cette grande harmonie des êtres où tout parle de Dien d'une

voix si douce, il n'apperçoit qu'un silence éter-

Vous qui counoissez Julie, vous qui savez combien cette ame communicative aime à se répandre, concevez ce qu'elle sonffriroit de ces réserves, quand elles n'auroient d'autre inconvénieut qu'nu si triste partage entre cenx à qui tout doit être commun. Mais des idées plus funestes s'élevent malgré qu'elle en ait à la suite de celle-là. Elle a beau vouloir rejeter ces terrenrs involontaires, elles reviennent la troubler à chaque instant. Quelle horrenr pour une tendre éponse d'imaginer l'Etre suprême veugeur de sa divinité méconnue, de songer que le bonhenr de celui qui fait le sien doit finir avec sa vie, et de ne voir qu'un réprouvé dans le pere de ses enfants! A cette affreuse image toute sa douceur la garautit à paine du désespoir; et la religion, qui lui rend amere l'incrédulité de son mari. Ini donne scule la force de la supporter. Si le ciel, dit-elle souvent, me refuse la conversion de cet honnele homme, je n'ai plus qu'une grace à lui demander, c'est de mourir la premiere.

Telle est, mylord, la trop juste cause de ses chagrins secrets; telle est la peine intérieure qui semble charger sa couscience de l'endurcissement d'autrui, et ue lui devient que plus cœelle par le soin qu'elle preud de la dissimuler. L'athéisme, qui marche à visage de couvert chez les papistes, est obligé de se cacher dans tout pays où, la raison permettaut de croire en Dieu, la seule excuse des incrédules leur

est ôtée. Ce système est naturellement désolant : s'il trouve des partisans chez les grands et les riches qu'il favorise, il est par tout en horreur au peuple opprime et misérable, qui, voyant délivrer ses tyraus du seul frein propre à les conteuir, se voit encore enlever dans l'espoir d'une autre vie la seule consolation qu'on lui laisse en celle-ci. Madame de Wolmar sentant donc le manvais effet que feroit ici le pyrrhonisme de son mari, et voulant sur-tout garantir ses enfants d'un si dangereux exemple, n'a pas eu de peine à engager au secret un homme sincere et vrai, mais discret, simple, saus vanité, et fort éloigné de vonloir ôter aux autres un bien dont il . est fâché d'être privé lui même. Il ne dogmatise jamais; il vieut au temple avec nous, il se conforme anx usages établis; sans professer de bouche une foi qu'il n'a pas, il évite le scandale, et fait sur le culte regle par les lois tout ce que l'état peut exiger d'un citoven.

Depuis près de huit ans qu'ils sont unis, la seule madame d'Orbe est du secret, parcequ'on le lui a coufié. Au surplus, les apparences sont si bien sarvées, et avec si peu d'affectation, qu'au bout de six semaines passées ensemble dans la plus grande iutimité, je n'avois pas même conçu le moindre soupeon, et n'aurois peut-être jamais pénêtré la vérité au ree point, si Julie elle-même ne me l'eut apprise.

Plusieurs motifs l'ont déterminée à cette confidence. Premièrement, quelle réserve est compatible avec l'amitié qui regne entre nous? N'est-cè pas aggraver ses chagrins à pure perte que s'ôter la doumouv. utionss. 4.

cent de les partager avec un ami? De plus, elle n'a pas voulu que ma présence fût ? lus long-temps un obstacle aux entretiens qu'ils ont souvent ensemble sur un sujet qui lui tient si fort au cœut. Enfin, sachaut que vous deviez bientôt venir nous joindre, elle a desiré, du consentement de son mart, que vous fussiez d'avance instruit de ses sentiments; car elle attend de voire sagesse un supplément à nos vains efforts, et des effets lignes de vous.

Le temps qu'elle choisit pour me confier sa peine na fait soupconner une autre raison dont elle na eu garde de meparlet. Son mari nons quittoit; nons r stions seuls : nos cœurs s'étoient aimés; ils s'en souvenoient encore : s'ils s'étoient un instant oubliés, tont nous livroit à l'opprobre. Je voyois clairment qu'elle avoit craint ce tête-à-tête et tâché de s'eu garantir; et la sœue de Meillerie m'a trop appris que celui des deux qui se défioit le moins de luimème devoit seul s'en défier.

mente devon seur sen dener.

Dans l'injuste crainte que l'ai inspiroit sa timidité naturelle, elle n'imagina point de précaution plus aûre, que de se donner incessamment un témoin qu'il fallut respecter, d'appeler en tiers le juge integre et redoutable qui voit les actions secretes et sait lire au fond d'es cœurs. Elle s'environnoit de la smujesté suprème je voyois Dieu sans cesse entre elle et moi. Quel coupable de sir cût pu frauchir une telle anuae garde? Mon cœur s'épuroit au feu de son zele, et je partageois sa vertu.

C.s graves entretiens remplirent presque tous nos tête-à-tête durant l'absence de son mari; et depuis son retour nous les reprenons fréquemment en sa

présence. Il s'y prête comme s'il étoit question d'un autre, ct. sans mépriser nos soins, il nous donne souvent de bons conseils sur la maniere dont nous devons raisonner avec lui. C'est cela même qui me fait desespérer du succès : car s'il avoit moins de bonne foi, l'on pourroit attaquer le vice de l'ame qui nourriroit son incrédulité; mais, s'il n'est question que de convaincre, où chercherons - nous des lumieres qu'il n'ait point eucs et des raisons qui lui aient échappé? Quand j'ai voulu disputer avec lui, j'ai vu que tout ce que je pouvois employer d'arguments avoit été déja vainement épnisé par Julie, et que ma sécheresse étoit bien loin de cette éloquence du cœur et de cette douce persuasion qui coule de sa bouche, Mylord, nous ne ramenerons jamais cc: homme; il est trop froid et n'est point méchant : il ne s'agit pas de le toucher; la preuve intérieure ou de sentiment lui manque, et celle-là seule peut rendre invincibles toutes les autres.

Quelque soin que prenne as femme de lui déquiser sa tristes: e, il la sent et la partage: ce n'est pas un cui ansai clair-voyant qu'on abuse. Ce chagrin dévoré ne lui en est que plus sensible. Il m's dit avoir cit ente plusieurs fois de céder en apparence, et de feindre, pour la tranquilliser, des sentiments qu'il n'avoit pas; mais une telle bassesse d'ame est trop loin de Jui. Sans en imposer à Julie, cette dissimulation n'edt été qu'un nouveau tourment pour elle. La bonne foi, la franchise, l'union des cœurs qui console de tant de manx, se fût éclipsée entre eux. Etoit-ce en se faisant moins estimer de sa femme

qu'il ponvoit la rassurer sur ses craintes? Au lien d'user de déguisement avec elle, il lui dit sincèrement ce qu'il pense; mais il le dit d'un ton si simple, avec si peu de mépris des opinions valgaires, si peu de cette ironique fierté des esprits forts, que ces tristes aveux donnent bien plus d'afficition que de colere à Julie, et que, ne pouvant transmettre à son mari ses sentiments et se sepérances, elle en cherche avec plus de soins à rassembler autour de lui ces douceurs passageres auxquelles il borne sa félicité. Ah d'it-elle avec douleur, si l'infortuné fait son paradis en ce monde, rendons-le lui du moius aussi doux qu'il est possible (s).

Le voile de tristesse dont cette opposition de sentiments couvre leur union prouve mieux que toute autre chose l'invincible ascendant de Julie par les consolations dont cette tristesse est mélée, et qu'elle seule au monde étoit peut-être capable d'y joindre. Tous leurs démèlés, toutes leurs disputes sur ce point important, loin de se tourner en aigreur, en mépris, en querelles, finissent toujours par quelque scene attendrissante, qui ne fait que les rendre plus chers l'un à l'autre.

Hier l'entretien s'étant fixé sur ce texte, qui

<sup>(1)</sup> Combien ce sentiment plein d'lumanité n'est-il pas plus naturel que le zele affreux des persécuteurs, toujours occupés à tourmenter les incrédules, comme pour les damner dès cette vie, et se faire les précurseurs des démons. Je ne cesserai jamais de le redire, c'est que ces persécuteurs-là ne sont point des croyants; es sont des fourbes.

revient souvent quand nous ne sommes que nons trois, nous tombames sur l'origine du mal; et je m efforçois de montrer que non seulement il n'y avoit point de mal absolu et général dans le système des êtres, mais que même les maux particuliers étoient beaucoup moindres qu'ils ne le semblent au premier coup-d'œil, et qu'à tout prendre ils étoient surpassés de beaucoup par les biens particuliers et individuels. Je citois à M. de Wolmar son propre exemple; et pénétré du bonheur de sa situation . je la peignois avec des traits si vrais qu'il en parut ému lui-même. Voilà, dit-il en m'interrompaut; les séductions de Julie. Elle met toujours le sentiment à la place des raisons, et le rend si touchant qu'il faut toujours l'embrasser pour toute réponse. Seroit-ce point de son maître de philosophie, ajonta-t-il en riant, qu'elle auroit appris cette maniere d'argnmenter?

Deux mois plutôt la plaianterie m'eût déconcerté cruellement; mais le temps de l'embarras est passé; e n'en fis que rire à mon tour; et quoique Julic eût un pen rougi, elle ne parut pas plus embarrassée que moi. Nous continuames. Sans disputer sur la quantité du mal, Wolmar se contentoit de l'aven qu'il fallut bien faire, que, peu on béaucoup, enfin le mal existe; et de cette seule existence il déduisoit défaut de pnissance, d'intelligence on de honté dans la première canse. Moi, de non côté, je tâchrois, de montrer l'origine du mal physique dans la mature de la matière, et du mal moral dans la liberté de l'homme. Je lu' sontenois que Dieu, ponvoit tout faire, hor, de créer d'autres substances atssi păr-

10

faites que la sienne et qui ne laissassent aucune prise au mal. Nosa étions dans la chaleur de la dispute quand je m'apperçua que Julie avoit disparu. Devistes où elle est, me dit son mari voyant que je la cherchois des yeux. Mais, dis-je, elle est allée donner quelque ordre dans le ménage. Nona distif; elle n'auroit point pris pour d'autres affaires le temps de celle-ci : tout se fait sans qu'elle mequitte, et je. ne la vois jamais sien faire. Elle est done dans la chambre des enfants. Tout aussi peu: ses cufants ne lui sont pas plus chers que mon allet. Hé bien! repris-je, ce qu'elle fait, je n'ensais sien, mais je suis très sur qu'elle ne s'occupe qu'ut des soins utiles. Encore moins, dit-il froidement; venez, venez, vous verres si j'ai bien devire. d'elem

Il se mit à marcher doucement : je le suivis sur la pointe du pied. Nous arrivames à la porte du cabinet : elle étoit fermée; il l'ouvrit brusquement, Mylord, quel spectacle! Je vis Julie à genoux, les mains jointes, et toute en larmes. Elle se leve avec précipitation, s'essuyant les yeux, se cachant le visage, et cherchant à s'echapper. On ne vit jamais une honte pareille. Son mari ne lui laissa pas le' temps de fuir. Il courat à elle dans une espece de transport. Chere épouse, lui dit-il en l'embrassant, å l'ardeur même de tes vœux trahit ta cause. Que leur manque-t-il pour être efficaces? Va, s'ils étoient entendus, ils seroient bientôt exaucés. Ils le seront, lui dit-elle d'un ton ferme et persuadé; j'en ignore l'heure et l'occasion. Puissé-je l'acheter aux dépens de ma vie! mon dernier jour seroit le mieux employé.

Venez, mylord, quittez vos malheureux comhats, venez remplir un devoir plus noble. Le sage préfere-t-il l'honneur de tuer des hommes aux soins qui peuvent en sauver un (1)?

#### VI. DE SAINT-PREUX À MYLORD ÉDOUARD.

Quoi! même après la séparation de l'armée, encore un voyage à Paris! Oubliez-vous donc tout-àfait Clarens et celle qui l'habite? Nous êtes-vous moins cher qu'à mylord Hyde? êtes-vous plus nécessaire à cet ami qu'à ceux qui vous attendent ici? Vous nous forcez à faire des vœux opposés aux vôtres, et vous me faites souhaiter d'avoir du crédit à la cour de France pour vous empêcher d'obtenir les passe-ports que vous en attender. Contentez-vous toutefois; allez voir votre digne compatriote. Malgré l'pit, malgré vous, nous serons vengés de cette préérence; et, quelque plaisir que vous goûtiez à vivre avec lui, je sais que quand vous serez avec nous, vous regretterez le temps que vous ne nous aurez pas donné.

En recevant votre lettre, j'avois d'abord soupconaé qu'une commission socrete ... Quel plus digue médiateur de paix!... Mais les rois donnent-ils leur confiance à des hommes vertueux?

<sup>(1)</sup> Il y avoit ici une grande lettre de mylord Edouard à Julie. Dans la suite il sera parlé de cette lettre; mais, pour de bonnes raisons, j'ai été forcé de la supprimer,

osent-ils écouter la vérité? savent-ils même honorer le vrai mécite?... Non, non, cher Edouard, vons n'êtes pas fait pour le ministere; et je pense trop bien de vons pour croîre que si vous n'étiez pas né pair d'Angleterre, vons le fussiez jamais devenu.

Viens, ami; tu seras mieux à Clarens qu'à la cour. Oh! quel hiver nous allons passer tons ensemble, si l'espoir de notre rénuion ne m'abuse pas! Chaque jour la prépare en ramenant ici quelqu'une de ces ames privilégiées qui sont si cheres l'une à l'attre, qui sont si dignes de s'aimer , et qui semblent n'attendre que vous pour se passer du reste de l'univers. En apprenant quel heureux hasard a fait passer ici la partie adverse du baron d'Etange vons avez prévu tout ce qui devoit arriver de cette rencontre, et ce qui est arrivé réellement (1). Ce vieux plaideur, quoiqu'inflexible et entier presune autant que son adversaire, n'a pu résister à l'ascendant qui nous a tons subjugués. Après avoir va Julie, aprês l'avoir entendue, après avoir conversé avec elle, il a en honte de plaider contre son pere, Il est parti pour Berne si bien disposé, et l'accommodement est actuellement en si bon train, que sur la derniere lettre du baron nous l'attendons de retour l'ans peu de jours.

<sup>(1)</sup> Ou voit qu'il manque iei plusieurs lettres intermédiaires, ainsi qu'en heaucoup d'autres endroits. Le lecteur dira qu'on se tire fort commodément d'affaire avec de pareilles omissions, et je suis tout-à-fait de son ave.

Voilà ce que vous aurez déja su par M. de Wolmar, mais ce que probablement vous ne savez point encore, c'est que madame d'Orbe, ayant enfin terminé ses affaires, est ici depuis jeudi, et n'aura plus d'autre demeure que celle de son amie. Comue j'étois prévenu du jour de son arrivée, j'allai audevant d'elle à l'insu de madame de Wolmar qu'elle vouloit surprende, et l'ayant rencoutrée au-decà de Lutri, je revins sur mes pas avec elle.

Je la trouvai plus vive et plus charmante que jamais, mais inégale, distraite, n'écontant point, répondant eucore moins, parlant saus suite et par saillies, enfin livrée à cette iuquiétude dont on ne peut se défendre sur le point d'obtenir ce qu'ou a fortement desiré. On ent dit à chaque instant qu'elle trembloit de retourner eu arriere. Ce départ, quoique long-temps différé, s'étoit fait si à la haie que la tête en tournoit à la maîtresse et aux domestiques. Il régnoit un désordre risible dans le meun bagage qu'on amenoit. A mesure que la femme-de-chambre craiguoit d'avoir oublié quelque chose, Claire assuroit toujours l'avoir fait mettre dans le coffre du carrosse; et le plaisant quand on y regarda fut qu'i\ ne s'y trouva rien du tout.

Comme elle ne vouloit pas que Julie eutendit a voiture, elle descendit dans l'avenue, traversa la cour en countant comue une folle, et monta si précipitamment qu'il fallut respirer après la première rampe avant d'achever de monter. M. de Wolnar vint au devant d'elle: elle ne put lui dire un seul unot.

En onvrant la porte de la chambre je vis Julie

assise vers la fenêtre et tenant sur ses genoux la petite Henriette, comme elle faisoit souvent. Claire avoit médité un beau discours à sa maniere, mêlé de sentiment et de gaieté; mais, en metrant le pie.l sur le senil de le porte, le discours, la gaiejé, tont fut oublié; elle vole à son amie en s'écriant avec un emportement impossible à peindre : Cousine, toujours , pour toujours , jusqu'à la mort! Henriette. appercevant sa mere, sante et court au-devant d'elle en criant aussi Maman! Maman! de toute sa force, et la rencontre si rudement que la pauvre peti, tamba du conp. Cett, subite apparition, cette chûte, la joie, le trouble, saisirent Julie à tel point, que, s'étant levée en étendant les bras avec un cri très aigu, elle se laissa retomber et se trouva mal. Claire, voulant relever sa fille, voit pâlir son amie : elle hésite, elle ne sait à laquelle courir. Enfin, me voyant relever Henriette, elle s'clance pour secourir Julie défaillante, et tombe sur elle dans le même état.

Henriette, les apperevant toutes deux sans mouvement, se mit à pleurer et pousser des cris qui Erent accourir la Fanchon: l'une court à sa mere, l'autre à sa maîtresse. Pour moi, saisi, transporté, hors de sens, j'errois à grauds pas par la chambre sans savoir ce que je faisois, avec des exclamations interrompues, et dans un mouvement convulsif dont je n'étois pas le maître. Wolmar Lui-même, le froid Wolmar se sentit ému. O sentiment! sentment l'ouce vie de l'ame! quel est le cœur de fer que tu n'as jamais touché? quel est l'infortuné mortel à qui tu n'arrachas jamais de larmes? Au lieu de courir à Julie, cet heureux époux se jeta sur un fatteuil pour contempler avidement ce ravissant spectacle. Ne craignez rien, dit-il en voyant notre empressement; ces scenes de plaisir et de joie n'épuisent un instant la nature que pour la rauimer d'une vigueur nouvelle; elles ne sont jamais dangereuse. Laissez-moi jouir du bonheur que je goûte et que vous partagez. Que doit-il être pour vous! Je n'en connus jamais de semblable, et je suis le moins heureux des six.

Mylord, sur ce premier moment vous pouvez juger du reste. Cette réunion excita dans toute la maison un retentissement d'alégresse, et une sermentation qui n'est pas encore calmée. Julie, hors d'elle même, étoit dans une agitation où je ne l'avois jamais vue, il fut impossible de songer à rien de toute la journée qu'à se voir et s'embrasser sans cesse avec de nouveaux transports. On ne s'avisa pas même du salon d'Apollon; le plaisir étoit partont , on n'avoit pas besoin d'y songer. A peine le lendemain eut-on assez de sang froid pour préparer une fête. Saus Wolmar tont seroit alle de travers. -Chacun se para de son mieux. Il n'y eut de travail permis que ce qu'il en falloit pour les amusements. La fête sut célébrée, non pas avec pompe, mais avec délire; il y régnoit une confusion qui la reudoit touchaute, et le désordre en faisoit le plus bel ornement.

La matinée se passa à mettre madame d'Orbe en possession de son emploi d'intendante ou de maitresse-d'hôtel; et elle se hátoit d'en faire les fourtions avec un empressement d'enfant qui nous fit

rire. En entrant pour diner dans le beau salon les deux consines virent de tous côtés leurs chiffres unis et formés avec des fleurs. Julie devina dans l'instant d'où venoit ce soin : elle m'embrassa dans un saissement de joie. Claire, contre son ancienne contame, hésita d'en faire autant. Wolmar lui en fit la guerre; elle prit en rougissant le parti d'imiter sa cousine. Cette rougeur que je remarquai trop me fit un effet que je ne saurois dire, mais je ne me sentis pas dans ses bras sans émotion.

L'après-midi il y eut une belle collation dans le gynécée, où pour le coup le maître et moi fumes admis. Les hommes tirerent au blanc une mise donnée par madame d'Orbe. Le nouveauveau l'emporta, quoique moins exercé que les autres. Claire ne fut pas la dupc de son adresse; Hanz lui-même ne s'y trompa pas, et re'usa d'accepter le prix; mais tous ses camarades l y forcerent, et vous pouvez juger que cette honnéteté de leur part ne fut pas perdue.

uue.

Le boir toute la maison, augmentée de trois personnes, se rassembla pour danser. Claire sembloit parée par la main des Gracei; elle n'avoit jamais ét si brillante que ce jour-là. Elle dansoit, elle éansoit, elle riott, elle donnoit ses ordres, elle suffisoit à tout. Elle avoit juré de m'excéder de fatique; et après cinq on six contrec'anses très vives tout d'une baleine, elle n'oublia pas le reproche ordinaire que je dansois comme un philosophe. Je lui dis, moi, qu'elle dunsoit comme un luin, qu'elle ne faisoit pas moine de ravage, et que j'avois peur qu'elle ne me laissét reposer ni jour ui nuit. Au coutraire, dit-elle, voici de quoi vous faire dormir tout d'une piece; et à l'instant elle me reprit pour dauser.

Elle étoit infatigable: mais il n'en étoit pas ainsi de Julie; elle avoit peine à se tenir, les genoux lui trembloieut en dansant; elle étoit trop touchée pour pouvoir être gaie: souvent on voyoit des larines de joie couler de ses yeux; elle contemploit sa cousine avec une sorte de ravissement; elle ainmit à se cuoire l'étrangere à qui l'on donnoit la fête, et à regarder Claire comme la maîtresse de la maison qui l'ordonnoit. Après le souper je tirai des fusées que j'avois apportées de la Chine, et qui firent béancoup d'effet. Nous veillàmes fort avant dans la nuit. Il fallut enfin se quitter: madame d'Orbe étoit lasse ou devoit l'être, et Julie vonlut qu'on se couchât de bonne heure.

Insensiblement le calme renaît, et l'ordre avec lui. Claire, toute folâtre qu'elle est, sait prendre quand il Ini plait un tou d'autorité qui en impose. Elle a d'ailleurs du sens, un discernement exquis, la pénétration de Wolmar, la bonté de Julie; et, quoiqu'extrémement libérale, elle ne laisse pas d'avoir aussi beaucoup de prudence; en sorte que restée veuve si jeune, et chargée de la garde-noble de sa Elle, les biens de l'une et de l'autre n'ont fait que prospérer daus ses mains : ainsi l'on n'a pas lien de craindre que sous ses ordres la maison soit moins bien gouvernée qu'anparavant. Cela donne à Julie le plaisir de se livrer tout entiere à l'occupation qui est le plus de son goût, savoir, l'édu-nouv, untoist. 4.

cation des enfants; et je ne donte pas qu'Henriette ne profite extrêmement de tous les soins dout une de ses meres aura soulagé l'antre. Je dis ses meres : ear, à voir la maniere dout elles vivent avec elle, il est difficile de distinguer la véritable; et des etrangers qui nous sont venus aujourd'hui sont ou paroissent là-dessus encore en doute. En effet, tontes deux l'appellent Heuriette, ou ma fille, indifferemment. Elle appelle maman l'une, et l'autre petite maman; la même tendresse regue de part. et d'autre; elle obéit également à toutes deux, S'ils demandent aux dames à laquelle elle appartient, chacune répond à moi. S'ils interrogent Henriette, il se trouve qu'elle a deux meres. On seroit embarrassé à moius. Les plus clairvoyants se décident pourtant à la sin pour Julie. Henriette, dont le pere étoit blond, est blonde comme elle, et lui ressemble beaucoup. Une certaine tendresse de mere se peint encore mieux dans ses yeux si doux que dans les regards plus enjoués de Claire. La petite preud auprès de Julie un air plus respectueux, plus attentif sur elle-même. Machinalement elle se met plus souvent à ses côtés, parceque Julie a plus souvent quelque chose à lui dire. Il faut avouer que toutes les apparences sont en faveur de la petite maman; et je me suis apperen que cette erreur est si agreable aux deux cousines, qu'elle pourroit bien être quelquefois volontaire, et devenir un moyen de leur faire sa cour.

Mylord, dans quiuze jonrs il ne manquera plus ici que vous. Quand vous y serez, il fandra mal penser de tout homme dont le cœur cherchera sur le

### CINQUIEM'E PARTIE.

123

reste de la terre des vertus, des plaisirs qu'il n'aura pas trouvés dans cette maison.

VII. DE SAINT-PREUX À MYLORD ÉDOUARD.

Ir. y a trois jonrs que j'essaie chaque soir de vous écrire. Mais après une journée laboricuse le sommeil me gagne en rentrant : le matiu dès le poinir du jour il fant retourner à l'ouvrage. Une ivresse plus doure que celle du vin me jette au fond de l'ame un trouble délicieux; et je ne puis dérober un moment à des plaisirs devenus tout nouveaux pour moi.

Je ne conçois pas quel séjour pourroit me déplaire avec la société que je trouve dans celui-ci. Mais savez-vous en quoi Clarens me plait pour luimême? c'est que je m'y seus vraiment à la campagne, et que c'est presque la premiere fois que i'en ai pu dire autant. Les gens de ville ne savent point aimer la campagne; ils ne savent pas même y être : à peine quand ils y sont savent-ils ce qu'on v fait. Ils en dédaignent les travaux, les plaisirs; ils les ignorent : ils sont chez eux comme en pays étranger; je ne m'étonne pas qu'ils s'y déplaisent. Il faut être villageois au village, on n'y point aller; car qu'y va-t-on faire? Les habitants de Paris qui croient aller à la campagne n'y vont point ; ils portent Paris avec eux. Les chanteurs, les beaux-esprits, les auteurs, les parasites, sont le cortege qui les suit. Le ien , la musique, la comédie, y sont leur senle oc-

enpation (1). L'eur table est couverté comme à Paris; ils y mangent aux mêmes heures; on leur y sert les mêmes mets avec le même appareil; ils n'y font que les mêmes choses : autant valoit y rester; car, quel-que riche qu'on puisse être et quelque soin qu'on ait pris, on sent toujours quelque privation, 'et'. I'on ne sauroit apporter avec soi Paris toutentier. Ainsi cette variété qui leur est si chère, ils la fuient; ils ne connoissent jamais qu'une manière de vivre, et s'en ennuient toujours.

Le travail de la campagne est agréable à considérer, ét n'a rien d'assez pénible eu lui-même pour émouvoir à compassion. L'objet de l'ntilité publique et privée le rend intéressant : et puis, c'est la premiere vocation de l'homme ; il rappelle à l'esprit une idee agréable, et au cœur tous les charmes de l'age d'or. L'imagination ne reste point froide à l'aspect du labourage et des moissons. La simplicité de la vie pastorale et champêtre a toujours quelque chose qui touche. Qu'on regarde les pres couverts de gens qui fanent et chantent, et des troupeaux épars dans l'éloignement, insensiblement on se sent attendrir sans savoir pourquoi. Ainsi quelquefois encore la voix de la nature amollit nos cœurs farouches; et, quoiqu'on l'entende avec un regret inntile, elle est si douce qu'on ne l'entend jamais sans plaisir.

<sup>(1)</sup> Il faut y ajonter la chasse. Encore la font-ils si commodément, qu'ils n'en ont pas la moitié de la fatigne ni du plaisir. Mais je n'entame point lei cet artiole de la chasse; il fournit trop pour être traité dans une note. l'aurai peut - être occasion d'en parler ailleurs.

## CINQUIEME PARTIE.

J'avone que la misere qui couvre les champs en certains pays où le publicain dévore les fruits de la terre . l'apre avidité d'un fermier avare , l'inflexib'e rimeur d'un maître inhumain, ôtent beaucoup d'attrait à ces tableaux. Des chevaux étiques pris d'expirer sous les conps, de malheureux paysaus exténnés de jeune, excédés de fatigue, et converts de haillons, des hameaux de masures, offrent un triste spectacle à la vue : on a presque regret d'être homme quand on souge aux malheureux dont il faut manger le sang. Mais quel charme de voir de bons et sages régisseurs faire de la culture de leurs terres l'instrument de leurs bienfaits, leurs amusements, leurs plaisirs; verser à pleines mains les dons de la Providence; engraisser tout ce qui les entoure, homnics et bestianx, des biens dont regorgent lears granges, leurs caves, lears greniers; accumuler l'abondance et la joie autour d'eux, et faire du travail qui les enrichit une fête continuelle! Comment se dérober à la douce illusion que ces objets font naître? On oublie son siecle et ses contemporains; on se transporte au temps des patriarches : on vent mettre soi-nième la main à l'œuvre, partager les travaux rustiques et le bonheur qu'ouv voit attaché. O temps de l'amour et de l'innocence, ou les semmes étoient tendres et modestes, où les hommes étoient simples et vivoient contents? O Rachel! fille charmante et si constamment ainice, heureux celui qui pour t'obtenir ne regretta pas quatorze ans d'esclavage! O donce éleve de Noémi! heureux le bon vieillard dont tu rechauffois les pie 's et le cœur! Non, jamais la beauté ne regue

avec plus d'empire qu'au milieu des soins champétres. C'est là que les graces sont sur leur trône, que la simplicité les pare, que la gaieté les anime, et qu'il faut les adorer malgré soi. Pardon, mylord; je reviens à nous.

Depuis un mois les chaleurs de l'automne apprétoient d'heureuses vendanges; les premieres gelées en ont amené l'ouverture (1); le pampre grillé, laissant la grappe à découvert, étale aux yeux les dons du pere Lyce, et semble inviter les mortels à s'en emparer. Toutes les vignes chargées de ce fruit bienfaisant que le ciel offre aux infortunés pour leur faire oublier leur misere ; le bruit des tonneaux, des cuves, des légrefass (2) qu'on relie de toutes parts; le chant des vendangeuses dont ces côteaux retentissent; la marche continuelle de ceux qui portent la vendange an pressoir ; le rauque son des instruments rustiques qui les anime au travail; l'aimable et touchant tableau d'une alégresse générale qui semble en ce moment étendu sur la face de la terre ; enfin le voile de brouillard que le soleil éleve au matin comme une toile de théâtre pour découvrir à l'œil un si charmant spectacle : tout conspire à lui donner un air de fête ; et cette fête n'en devient que plus belle à la réflexion, quand on songe qu'elle est la seule où les hommes aient su joindre l'agréable à l'utile.

<sup>(1)</sup> On vendange fort tard dans le pays de Vaud, parceque la principale récolte est en vins blancs, et que la gelée leur est salutaire.

<sup>(2)</sup> Sorte de loudre ou de grand tonneau du pays."

M. de Wolmar, dont ici le meillenr terrain consiste en vignobles, a fait d'avance tons les préparatifs nécessaires. Les cuves, le pressoir, le cellier, les futailles, n'attendoient que la douce liqueur pour laquelle ils sont destinés. Madame de Wolmar s'est chargée de la récolte ; le choix des onvriers . l'ordre et la distribution du travail , la regardent. Madame d'Orbe préside aux festins de vendange et au salaire des journaliers selon la police établie, dont les lois ne s'enfreignent jamais ici. Mon inspection moi est de faire observer an pressoir les directions de Julie, dont la tête ne supporte pas la vapeur des cuves ; et C'aire n'a pas manqué d'applaudir à cet emploi , comme étant tout-à-fait du ressort d'un buveur.

Les tâches ainsi partagées, le métier commun pour remplir les vuides est celni de vendangeur, Tout le monde est sur pied de grand matin : on se rassemble pour aller à la vigne. Madame d'Orbe. qui n'est jamais assez occupée au gré de son activite a se charge pour surcroît de faire avertir et tancer les paresseux, et je pnis me vanter qu'elle. s'acquitte envers moi de ce soin avec une maligne vigilance. Quant an vieux baron, tandis que nous travaillons tous, il se promene avec un fusil, et vient de temps en temps m'ôter aux vendangenses pour aller avec lui tirer des grives, à quoi l'on ne manque pas de dire que je l'ai secrètement engagé : si bien que j'en perds pen-à-pen le nom de philoso-, phe pour gagner celni de fainéant, qui dans le fond n'en differe pas de beaucoup.

Vous voyez par ce que je viens de vous marquer

du baron, que notre réconciliation est sincere, et one Wolmar a lieu d'être content de sa seconde épreuve (1). Moi, de la haine pour le pere de mon amie! Non, quand l'aurois été son fils, je ne l'anrois pas plus par aitement honoré. En vérité je ne connois point d'homme plus droit, plus franc, plus généreux, plus respectable à tous égards que ce bon gentilhomme. Mais la bizarrerie de ses préjugés est ctrange. Depnis qu'il est sur que je ne saurois lui appartenir il n'y a sorte d'honneur qu'il ne me fasse; et ponrvu que je ne sois pas son gendre, il se mettroit volontiers au-dessons de moi. La seule chose que je ne puis lui pardonner, c'est-quand nous sommes seuls de railler quelquesois le prétendu philosophe sur ses anciennes lecons. Ces plaisanteries me sont ameres, et je les recois toujours fort mal : mais il rit de ma colere, et dit : Allons tirer des grives, c'est assez ponsser d'arguments. Puis il crie en passant : Claire, Claire, nn bou sonper à

<sup>(1)</sup> Ceci s'entendra mieux par l'extruit suivant d'une lettre de Julie qui n'est pas dans ce recueil.

<sup>\*\*</sup>Yoila, me dit M. de Wolmar en me triant à part, la \*\*seconde èpreuve que je lui destinois. S'il n'elt par en-\*ressé votre pere, je me serois défié de lui. Mais dis-"je, comment concilier ces caresses et votre épreuve avec l'antipalite que vous avez vous-même trouvée entre eux? Elle n'existe plus, reprit-li; les préjugés de votre pere on fait à Saint-Preux tout le mal qu'ils pouvoient lui faire: il n'en a plus rien à craindre, il se ne les hairiphus, il-les plaint. Le baron, de son côté; nue le, craint plus, il de cœur hon; il sent qu'il lui a l'ait bien di mail, il en a plui f. Je vois qu'ils seront fort bien en3emble, et se verrout avec plaisit; aussi, dès \*\*ecct instant; je compte su pui tout-a-fait, » ...

### CINQUIEME PARTIE.

120 ton maître, car je vais lui faire gagner de l'appétit! En effet, à son âge il court les vignes avec son fusil tout aussi vigoureusement que moi, et tire incomparablement mieux. Ce qui me venge un peu de ses railleries, c'est que devant sa fille il n'ose plus soufffler : et la petite écoliere n'en impose guere moths à son pere même qu'à son précepteur. Je reviens à nos vendanges.

Depuis huit jours que cet agréable travail nous occupe, on est à peine à la moitié de l'ouvrage. Outre les vins destinés pour la vente et pour les provisions ordinaires, lesquels u'ont d'autre facon que d'être recueillis avec soin , la bienfaisante fée en prépare d'autres plus fins pour nos buvenrs ; et j'aide aux opérations magiques dout je vous ai parlé, pour tirer d'un même vignoble des vins de tous les pays. Pour l'un; elle fait tordre la grappe quand elle est mûre et la laisse flétrir au soleil sur la souche; pour l'autre elle fait égrapper le raisin et trier les grains avant de les jeter dans la cuve ; pour un antre, elle fait cueillir avant le lever du soleil du raisin rouge, et le porter doucement sur le pressoir convert encore de sa fleur et de sa rosée pour en exprimer du vin blanc. Elle prépare un vin de liqueur en mêlant dans les tonneaux du moût réduit en syrop sur le feu ; un viu sec , en l'empêchant de cuver ; un vin d'absynthe pour l'estomac (1); un vin muscat

<sup>(1)</sup> En Suisse on boit beaucoup de vin d'absynthe; et en général, comme les herbes des Alpes ont plus de vertu que dans les plaines , on y fait plus d'usage des infusions.

avec depointibles. Tous ces vius différents ont leur applét, particulier; toutes ces préparations sont saines et naturelles : cest ainsi qu'une économe industrie, supplée à la diversité des terrains, et rassemble vingt climats en un seul.

Your ne sanriez concevoir avec quel zele , avec quelle gaieté tout cela se fait. On chante, on rit toute la journée, et le travail n'en va que mieux. Tout vit dans la plus grande familiarité; tont le monde est égal, et personne ne s'onblie. Les dames sont sans airs, les paysannes sont décentes, les hommes badins et non grossiers. C'est à qui trouvera les meilleures chansons, à qui fera les meilleurs contes , à qui dira les meillenrs traits. L'union même engendre les folutres querelles; et l'on ne s'agace mutuellement que pour montrer combien on est sûr les uns des autres. On ne revient point ensuite faire chez soi les messienrs; on passe aux vignes tonte la journée : Julie y a fait faire nne loge où l'on va se chanifer quand on a froid, et dans laquelle on se réfugie en cas de pluic. On dine avec les paysans et à leur henre, aussi bien qu'on travaille avec eux. On . mange avec appétit leur soupe un peu grossiere. mais bonne, saine, et chargée d'excellents légumes. On ne ricane point orgneilleusement de leur air gauche et de leurs compliments rustauds ; pour les mettre à leur aise on s'y prête sans affectation. Ces complaisances ne lenr cchappent pas, ils y sont sensibles; et voyant qu'on veut bien sortir pour eux de sa place, ils s'en tieunent d'autant plus volontiers dans la leur. A diner, on amene les enfants, et ils passent le reste de la journée à la vigne. Avec

quelle joie ces bons villageois les voient arriver! () bienheureux enfants! disent ils en les pressaut dans leurs bras robustes, que le bon Dieu prolonge vos jours aux dépens des nôtres! ressemblez à vos peres et meres, et soyez comme eux la benediction du pays! Souvent en sougeaut que la plupart de ces hommes ont porte les armes, et savent manier l'épée et le mousquet aussi bien que la serpette et la houe, en voyant Julie au milieu d'eux si charmante et si respectée recevoir, elle et ses enfants, leurs touchantes acclamations, je me rappele l'illustre et vertueuse Agrippine moutrant son fils aux troupes de Germanicus. Julie! femme iacomparable! vous exercez dans la simplicité de la vie privée le despotique empire de la sagesse et des bienfaits : vous êtes pour tout le pays un dépôt cher et sacré que chacun voudroit désendre et conserver au prix de son sang; et yous vivez plus surement, plus honorablement au milieu d'un peuple entier qui vous aime , que les rois entoures de tous leurs soldats.

Le soir, on revient gaiement tous ensemble. On monrrit et loge les ouvriers tout le temps de la vendange; et même le dimanche, après le préche du soir, on se russemble avec eux et l'on danse jusqu'au souper. Les autres jours on ne se sépace point non plus en rentrant au logis, hors le baron qui ne soupe jamais et se couche de fort boune heure, et Julie qui monte avec ses eufants chez lui jusqu'a ce qu'il s'aille coucher. A cela près, depuis le moment qu'on prend le métier de vendangeur jusqu'à celu qu'on le quitte, on ne mêle plus la vie citádine à

la vie rustique. Ces saturnales sont bien plus agréables et plus sages que celles des Romains. Le renversement qu'ils affectoient étoit trop vain pour instruire le maître ni l'esclave: mais la douce égalité qui reque ici rétablit l'Ordre de la nature, forme une instruction pour les uns, une consolation pour les autres, et un lien d'amitié pour tous (1).

Le lieu d'assemblée est une salle à l'antique avec une grande cheminée où l'on fait bon feu. La piece est éclairée de trois lampes, auxquelles M. de Wolmar a seulement fait a outer des capuchons de fer blanc pour intercepter la fumée et réflechir la lumiere. Pour prévenir l'envie et les regrets, on tàche de ne rien étaler aux yeux de cejs bonnes gens qu'ils ne puissent retrouver chez eux., de ne leur montrer d'autre opulence que le choix du bon dans les choses communes, et un peu plus de largesse dans la distribution. Le soupre est servi sur deux

<sup>(1)</sup> Si de là salt un commun état de fête, non moins doux à ceux qui descendent qu'à ceux qui montent, ne doux à ceux qui descendent qu'à ceux qui ontente ne sortir quelquefois? Les gueux sont mallieureux parcequ'ils sont tonjours gueux; les rois sont mallieureux parcequ'ils sont tonjours reus; les rois sont mallieureux parcequ'ils sont tonjours rois. Les états moyens, dont on sort plus aisément, officeut des plainirs au-dessus de au-dessous de soi; ils étendent aussi les lumieres de ceux qui les remplissent, en leur donnant plus de préjugà si connoître, et plus de degrés à comparer. Voilà, ce me semble, la principale raison pourquoi c'est généralment dans les conditions médiocres qu'on trouve les hommes les plus heureux et du meilleux sens.

longues tables. Le luxe et l'appareil des festins u y sont pas, mais l'alondance et la joie y sont. Tout le monde se met à table, maîtres, journaliers, domestiques; chacun se leve indifféremment pour servir, sons exclusion, sans préférence, et le service se fait toujours avec grace et avec plaisir. On boit à discretion; la liberte n'a point d'autres bornes que l'honnéteté. La présence de maîtres si respectés contient tout le monde, et n'empêche pas qu'on soit à son aise et gai. Que s'il arive à quelqu'un de s'onblier, on ne trouble point la fête par des réprimandes, mais il est congédié sans rémission dès le lendemain.

Je me prévaux aussi des plaisirs du pays, et de la saison. Je reprends la liberté de vivre à la valaisaane, et de boire assez souvent du vin pur; mais je n'en bois point qui n'ait été versé de la main d'une des deux consines. Elles se chargent de mesurer ma soif à mes forces, et de menager ma raison. Oui sait mieux qu'elles comment il la faut gouverner, et l'art de me l'ôter et de me la rendre? Si le travail de la jonrnée, la durée et la gaieté du repas, donnent plus de force au vin versé de ces mains chéries, je laisse exhaler mes transports sans contrainte; ils n'ont plus rien que je doive taire, rien que gêne la présence du sage Wolmar. Je ne crains point que son œil celairé lise au fond de mon cour, et quand un tendre souvenir y veut renaître, un regard de Claire Ini donne le change, un regard de Julie m'en fait rougir,

Après le souper on veille encore une heure où deux en teillant du chanvre; chacun dit sa chanson

thur-à-tour. Quelquefois les vendangenses chantent en chœur toutes ensemble, ou bien alternativement à voix seule et en refrain. La plupart de ces chausous sout de vieilles romances dont les airs ne sont pas piquauts, mais ils out je ue sais quoi Cantique et de doux qui touche à la longue. Les paroles out simples , naïves , souvent tristes ; elles plaisent pourtant. Nous ne pouvous nous empêcher, Claire de sourire, Julie de rougir, moi de soupirer, quand nons retrouvons dans ces chansons des tours et des expressions dont nons nous sommes servis autrefois. Alors , en jetant les veux sur elles et me rappelant les temps éleignés, un tressaillement me preud, un poids insupportable me tombe tout-à-coup sur le cœur, et me laisse que impression funeste qui ne s'efface qu'avec peine. Cependant je tronve à ces veillées nue sorte de charme que je ne puis vous expliquer, et qui m'est pourtant fort sensible. Cette réunion des différents états, la simplicité de cette occupation , l'idée de délassement, d'accord, de tranquillité, le sentiment de paix qu'elle porte à l'ame, a quelque chose d'attendrissant qui dispose à tronver ces chansons plus intéressantes. Ce concert des voix de femmes n'est pas non plus sans douceur. Pour moi, je suis convaincu que de toutes les harmonies il n'y en a point d'anssi agréable que le chaut à l'unisson, et que s'il nous faut des accords, c'est parceque nous avons le goût dépravé. En effet, toute l'harmonie ne se trouye-t-elle pas daus un son quelcouque? et qu'y ponvons-nous ajonter sans alterer les proportions que la nature a établies dans la force relative des sons

## CINQUIEME PARTIE.

.35

harmonienx? En doublant les nus et non pas les autres, en ne les renforçant pas en même rapport, n'ôtons-nous pas à l'instant ces proportions? La ratureatont fait le mienx qu'il étoit possible; mais nons voulous mieux faire encore, et nous gâtons tont.

Il y a une grande émulation pont ce travail du soir aussi bien que pour celui de la journé; et la filouterie que j' y voulois employer m'attira hier un petita (front. Comme je ne suis pas des plus adroits à teiller, et que j'ai souvent des distractions, eunuryé d'être tonjours note pour avoir fait le moins d'onvrage, je tirois doucement avec le pied des chenevottes de mes voisirs pour grossir mon tas: mais cette impitorable madame d'Orbe s'en étant apperque, fit signe à Julie, qui, m'ayant pris sur le fait, me tança sévèrement. Monsieur le frippon, me dit-elle tont hant, point d'injustice, même en plaisantant; c'est ainsi qu'on s'accoutume à devenir méchant tout de bon, et qui pis est, à plaisanter encore (t).

Voilà comment se passe la soirée. Quand l'heure de la retraite approche, madame de Wolmar dit, Allons tirer le fen d'artifice. A l'instant chaenn prend son paquet de chenevottes, signe honorable de son travail, et les porte en triomphe au milieu de la cour; on les rassemble en un tas, on en fait un trophée; on y met le fen: mais n'a pas cet honneur qui veut: Julie l'adjuge en présentant le flambeau à celui ou celle qui a fait ce soir-là le plan d'ou-

<sup>(</sup>z) L'homme au heurre, il me semble que cet avis vous troit assez bien.

vrage; fût-ce elle-même, elle sel'attribue sans façon, L'auguste cérémonie est accompagnée d'acclamations et de battements de mains. Les chenevottes font un fen clair et brillant qui s'éleve jusqu'aux nues, un vrai fen de joie, autour duquel on sante, on vit. Ensuite on offre à boire à toute l'assemblée: chacun boit à la santé du vainqueur, et va se concher content d'une journée passée dans le travail, la gaieté, l'innocence, et qu'on ne seroit pas fâché de recommencer le lendemain, le sur-lendemain, et toute sa vie.

## Y .

## VIII. DE SAINT-PREUX À M. DE WOLMAR.

Jouissez, cher Wolmar, du fruit de vos soins. Recevez les hommages d'un cœur épuré, qu'avec tant de peine vous avez rendu' digne de vous être offert. Jamais homme n'entreprit ée que vou avez entrepris; jamais homme n'entre et en et ce que vous avez exécuté; jamais homme ne tenta ce que vous avez exécuté; jamais ame reconnoissante et ensible ne sentit ce que vous m'avez inspiré. La mienne avoit perdu son ressort, sa vigueur, son être; vous m'avez tout rendu. J'étois mort aux vertus ainsi qu'an bonheur; je vous dois cette vie morale à laquelle je me sens renaître. O mon bienfaiteur! ô mon pere! en me donnant à vous tout entier, je ne puis vous offrir, comme à Dieu même, que les dons que je tiens de vous.

Faut-il vous avouer ma foiblesse et mes craintes? Jusqu'à présent je me suis toujours défié de moi. Il n'y a pas huit jours que j'ai rougi de mon cœur et eru toutes vos bontés perdues. Ce moment fut cruel et décourageant pour la vertu : grace au ciel, grace à vous, il est passé pour ne plus revenir. Je ne me crois plus guéri seulement parceque et ous me le dites, mais parceque je le sens. Je n'ai plus besoin que vous me répondiez de moi; vous m'avez mis en état d'en répondre moi même. Il m'a fallu séparer de vous et d'elle pour savoir ce que je pouvois être sans votre appui. C'est loin des lieaz qu'elle habite que j'apprends à ne plus craindre d'en approcher.

J'écris à madame d'Orbe le détail de notre voyage. Je ne vous le répéterai point ici. Je veux bien que vous connoissie toutes mes foiblesses, mais je n'ai pas la force de vous les dire. Cher Wolmar, c'est mà détniere faute : je m'en sens déja silloin que je n'y songe point sans fierté; mais l'instaut en est ai près encore que je ue puis l'avouer sans peine. Vous qui altes pardonner mes égarements, comment ne pardonneriez-vous pas la houte qu'a produite leur repentir?

Rien ne manque plus à mon bonheur; mylord m'a tout dit. Cher ami, je serai donc à vous; j'éleverai don vos enfants. L'ainé des trois élevera les deux autres. Avec quelle ardeur je l'aislesiré l'Combien l'espoir d'être trouvé digne d'un si cher emploi redouble mes soins pour répondre aux vôtres! Combien de fois j'ossi montrer là-dessus mon empressement à Julie! Qu'avec plaisir j'interprétois souven'ten ma faveur vos discours et les siens! Mais quoing elle fût sensible à mon zele et qu'elle en

parut approuver l'objet, je ne la vis point entrer assez précisément dans mes vues pour oser en parler plus ouvertement. Je seun's qu'il falloit mériter cet honneur et ne pas le demander. l'attendois de vous et d'elle ce gage de votre confiance et de votre estime. Je u'ai point été trompé dans mon espoir : mes amis, croyez-moi, vous ne serez point trompés dans le vôtre.

Vous savez qu'à la suite de nos conversations sur l'éducation de vos enfants j'avois jeté sur le papier quelques idées qu'elles mi avoient fournies et que vous approuvâtes. Depuis mon départ il m'est venu de nouvelles réflexions sur le même sujet, et j'ai réduit le tont en une espece de système que je vous, communiquerai quand je l'aurai mieux digéré, afin que vous l'examiniez à votre tour. Ce n'est qu'après motre arrivée à Rome que j'espere pouvoir le mettre en état de fous être montié. Ce système commence on finit celui de Julie, ou plutôt il n'en est que la suite et le développement; car tout consiste à ne pas gâter l'homme de la nature en l'appropriant à la société.

Fai recouvré ma raison par vos soins : redevenu libre et saîm de corar, je me seus aimé de tont ce qui m'est cher, l'aveuir le plus charmant se présente à moi : ma situation devroit être délicieuse; mais il est dit que je n'anuai jamais l'ame en paix. En approchant du terme de notre voyage, j' y vois l'époque du sort de mon illustre ami; c'est moi qui dois pour ainsi dire en décider. Saurai-je faire, an moins une fois pour lui ce qu'il à fait si souvent pour moi? Saurai-je remplir diguement le plus

graud, le plus important devoir de ma vie? Cher Wolmar, j'emporte au fond de mon cœur toutes vos leçons, mais pour savoir les rendre utiles que ne puis-je de même emporter votre sagesse! Ah! si je puis voir un jour Edonard heureux; si, selon son projet et le vôtre, nous nous rassemblons tous pour ne nous plus séparer, quel vœu me restera-t-il à faire? Un seul, dout l'accomplissement ne dépend ni de vous, ni de moi, ni de personne au monde, mais de celui qui doit un prix aux vertus de votre épouse et compte en secret vos bienfaits.

### IX. DE SAINT-PREUX À MADAME D'ORBE.

Ou étes-vous, charmante cousine? ou étes-vous, simable confidente de ce foible cœur que vous partagez à tant de titres et que vous avez consolé tant de fois? Venez; qu'il verse aujourd'hui dans le vôtre l'aveu de sa derniere erreur. N'est-ce pas à vous qu'il appartient toujours de le purifier? et sait-il se reprocher encore les torts qu'il vous a confessés? Non, je ne suis plus le même, et ce changement vous est dû: c'est un nouveau cœur que vous m'avez fait, et qui vous offre ses prémices; missi pe me me croirai délivré de celui que je quitte qu'après l'avoir déposé dans vos mains. O vous qui l'avez vu naitre, recevez ses derniers soppirs.

L'eussiez-vous jamais pensé? le moment de ma

vie où je fus le plus content de moi-même fut celui où je me separai de vous. Revenu de mes longs égarements, je fixois à cet instant la tardive époque de mon retour à mes devoirs; je commençois à payer enfin les immenses dettes de l'amitié en m'arrachant d'un sejour si cheri pour suivre un bienfaiteur, un sage, qui, feignant d'avoir besoin de mes soins, mettoit le succès des siens à l'épreuve. Plus ce départ m'étoit douloureux, plus je m'hororois d'un pareil sacrifice. Après avoir perdu la moitié de ma vie à nourrir une passion malheureuse. ie consacrois l'autre à la justifier, à rendre par mes vertus un plus digne hommage à celle qui recut si long-temps tous ceux de mou cœur. Je marquois hautement le premier de mes jours où je ne faisois rougir de moi ni vous, ni elle, ni rieu de tout ce qui m'étoit cher.

Mylord Edonard avoit craint l'attendrissement des adieux, et nous voulions partir sans être appercus: mais tandis que tout dormoit encore nous ne pômes tromper votre vigilante amitié. En appercevant votre porte entr'ouverte et votre femme-dechambre au guet, en vôus voyant venir au-devant de nous, ên entrant et trouvant une table à thé préparée, le rapport des circonstances ime fit songer à d'autres temps; et comparant ce départ à celui dont it me rappeloit l'idée, je me seutis si différent de ce que j'étois alors, que, me félicitant d'avoir Edouard pour témoin de ces différences, j'espérai bien lui faire oublier à Milan l'indigne scene de l'esançon. Jamais je ne m'étois senti taut de courege : je me faibois une gloiré de vous le moutrer;

je me parois auprès de vous de cette fermicté que vous quittant de paroitre un moment à vos yeux et que j'allois être. Cette idée ajontoit à mon courage; je me fortifiois de votre estime; et peut-être vous eussé-je dit adien d'un œil sec, si vos larmes coulant sur ma joue n'eussent forcé les miennes de s'y eonfondre.

Je partis le cœur plein de tous mes devoirs, pénétré sur-tout de cœux que votre amitié m'impose, et bien résolu d'employer le reste de ma vie à la mériter. Edouard, passant en revue toutes mes lauters, me remit devant les yeux un tableau qui n'étoit pas flatté; et je connus par sa juste rigneur à blamer tant de foiblesses, qu'il craignoit peu de les imiter. Cependant il feignoit d'avoir cette crainte; il me parloit avec inquiétude de sou voyage de Rome et des indignes attachements qui l'y rappeloient malgré luir imais je jugesi facilement qu'il auguentoit ses propres dangers pour m'en occuper davantage, et m'elorguer d'autant plus de ceux auxquels j'étois exposé.

Comme nous approchions de Villeneuve, un laquais qui montoit un mauvais cheval se laisas tomber, et re fit une lègere contusion à la tête. Son maître le fit saigner, et voulut concher là cette muit. Ayant diné de bonne heure, nous primes des cheveux pour allerà Rex voir la saliue; et mylord ayant des raisons particulieres qui lui rendoient cet exmen intércesant, je pris les mesures et les dessins du bâtiment de graduation: nous ne reutrâmes à Villeneuve q'u'à la nuit. Après le souper, nous causames

en buvant du punch, et veillames assez tard. Ce fut alors qu'il m'apprit quels soins m'étoient confiés, et ce qui avoit été fait pour reudre cet arrangement praticable. Vous pouvez juger de l'effet que fit sur moi cette nouvelle : une telle couversation n amenoit pas le sommeil. Il fallnt pourtant enfin se coucher.

En entrant dans la chambre qui m'étoit destinée . je la reconnus pour la même que j'avois occupée autrefois en allant à Sion. A cet aspect je sentis nue impression que j'anrois peine à vons rendre. J'en fus si vivement frappé, que je crus redevenir à l'instant tout ce que j'étois alors; dix années s'effacerent de ma vie, et tous mes malheurs furent onblies. Helas! cette errenr fut courte, et le second' instant me rendit plus accablant le poids de toutes mes auciennes peines. Quelles tristes réflexions succéderent à ce premier enchantement ! Quelles comparaisons douloureuses s'offrirent à mon esprit! Charmes de la premiere jeunesse, délices des premieres amonrs, pourquoi vous retracer encore à ce cœur accablé d'ennuis et sprchargé de lui-même? O temps, temps heureux, tu n'es plus! J'aimois, j'étois aimé. Je me livrois dans la paix de l'innocence aux transports d'un amonr partagé; je savourois à longs traits le délicieux sentiment qui me faisoit vivre. La donce vapeur de l'espérance enivroit mon cœur ; nue extase, un ravissement, un délire, absorboit toutes mes facultés. Ah! sur les rochers de Meillerie, au milieu de l'hiver et des glaces, d'affrenx abymes devant les yeux, quel être an monde jouissoit d'un sort comparable au mien?... Et je

pleurois! et je me trouvois à plaindre! et la tristesse osoit approcher de moi!... Que ferai-je donc aujourd'hui que j'ai tout possédé, tout perdu?... J'ai bieu mérité ma misere puisque j'ai si peu senti mon bonheur... Je pleurois alors ... Tu pleurois ... Infortuné, tu ne pleures plus... tu n'as pas même le droit de pleurer... Que n'est-elle morte! osai-je m'écrier dans un transport de rage : oui, je serois moins malheureux ; j'oserois me livrer à mes douleurs : i'embrasserois sans remords sa froide tombe : mes regrets seroient dignes d'elle; je dirois : Elle entend mes cris, elle voit mes pleurs, mes gemissements la touchent, elle approuve et recoit mon pur hommage... J'aurois au moins l'espoir de la rejoindre ... Mais elle vit, elle est henreuse ... Elle vit, et sa vie est ma mort, et sou bonheur est mon supplice; et le ciel après me l'avoir arrachée, m'ôte jusqu'à la donceur de la regretter ... Elle vit, mais non pas pour moi; elle vit pour mon désespoir, Je suis cent fois plus loin d'elle que si elle n'étoit plus.

Je me couchai daus ces tristes idées; elles me suivirent durant mon sommeil, et le remplirent d'images funchres. Les ameres douleurs, les regrets, la mort, se peiguirent dans mes songes, et tous les maux que j'avois soufferts reprenoient à mes yeux cent formes nouvelles sans he tonrmenter une seconde fois. Un rêve sur-tout, le plus cruel de tous, s'obstinoit à me poursuivre; et de fantôme en fantôme toutes leurs apparitions confuses finissoient toujours par celui-là.

Je crus voir la digne mere de votre amie dans

son lit expirante, et sa fille à genoux devant elle, fon lant en larmes, baisant ses mains et recueillant ses derniers soupirs. Je revis cette scene que vons m'avez autrefois depeinte et qui ne sortira jamais de mon souvenir. O ma mere, disoit Julie d'un tou à me navrer l'ame, celle qui vous doit le jour vous l'ôte! Ah! reprenez votre bienfait; sans vons il n'est pour moi qu'un don funeste. Mon enfant, répondit sa tendre mere... il faut remplir sou sort... Dieu est juste... in seras mere à ton tour... Elle ne put achever. Je voulus lever les yeux sur elle , je ne la vis plus. Je vis Julie à sa place; je la vis, je la reconnus, quoique son visage fût couvert d'un voile. Je fais un cri : je m'élance pour écarter le voile, je ne pus l'atteindre ; j'étendois les bras, je me tourmentois, et ne touchois rieu. Ami, calme-toi, me dit-elle d'une voix foible : le voile redoutable me convre .. nulle main ne pent l'écarter. A ce mot le m'agite et fais un nouvel effort : cet effort me réveille; je me trouve dans mon lit, accable de fatigue et trempé de sueur et de larmes.

Bientot ma frayeur se dissipe l'épuisement me rendort; le même songe me rend les mêmes agitations ; je m'éveille, et me rev.dors une troisieme fois. Toujours ce spectacle lugubre, toujours ce même appareil de mort, torijours oe voile impénétrable échappe à mes mains, et dérobe à mes veux l'objet expirant qu'il couvre.

A ce dervier reveil ma terreur fut si forte que ie ne la pus vaincre étant éveillé. Je me jette à bas de mon lit sans savoir ce que je faisois. Je me mets à errer par la chambre, effrayé comme qu eufant des

ombres de la nuit, croyant me voir environné de fantômes et l'oreille encore frappée de cette voix plaintive dont je n'entendis jamais le son sans emotion. Le crépuscule, en commençant d'éclairer les objets, ne sit que les transformer au gré de mon imagination troublée. Mon effroi redouble et m'ôte le jugement; après avoir trouvé ma porte avec peine, je m'enfuis de ma chambre, j'entre brasquement dans celle d'Edonard : l'ouvre son rideau, et me laisse tomber sur son lit en m'écriant hors d'haleine: C'en est fait, je ne la verrai plus! Il s'éveille en sursaut, il sante à ses armes, se croyant surpris par un voleur. A l'instant il me reconnoit ; je me reconnois moi-même, et pour la seconde fois de ma vie je me vois devant lui dans la confusion que vous pouvez concevoir.

Il me fit asseoir, me remettre, et parler. Sitôt qu'il sut de quoi il s'agissbit, il voulut tourner la chose en plaisanterie; mais voyant que j'étois vivement frappe, et que cette impression ne seroit pas facile à détrnire, il changea de ton. Vons ne méritez ni mon amitie ni mon estime, me dit-il assez durement : si j'avois pris pour mon laquais le quart des soins que j'ai pris pour vous, j'en aurois fait un homme ; mais vous n'êtes rien. Ah! lui dis-je, il est trop vrai. Tout ce que j'avois de bon me venoît d'elle : je ne la reverrai jamais ; je ne suis plus rien ! Il sourit, et m'embrassa. Tranquillisez-vons aujourd'hai, me dit-il; demain yous serez raisonnable : je me charge de l'évenement, Après cela , changeant de conversation , il me proposa de partir. J'v consentis. On fit mettre les chevaux; nous nous NOUV. HÉLOISE. 4.

habillèmes. En entrant dans la chaise, inylord dit un mot à l'oreille du postillon; et nous partimes.

Nons marchions sans rien dire. J'étois si occupé de mon funeste rêve, que je n'entendois et ne voyois rien : je ne sis pas même attention que le lac, qui la veille étoit à ma droite, étoit maintenant à ma gauche. Il n'y eut qu'un bruit de pavé qui me tira de ma léthargie, et me fit appercevoir avec un étonnement facile à comprendre que nous rentrions dans Clarens. A trois cents pas de la grille mylord fit arrêter; et me tirant à l'écart: Vous voyez, me dit-il, mon projet; il n'a pas besoin d'explication. Allez, visionnaire, ajouta-t-il en me serrant la main, allez la revoir. Heureux de ne montrer vos folies qu'à des gens qui vous aiment! Hâtez-vous. je vous attends; mais sur-tout ne revenez qu'après avoir déchiré ce fatal voile tissu dans votre cerveau.

Qu'aurois-je dit? Je partis sans répondre. Je marchois d'un pas précipité que la réflexion ralentifen approchant de la maison. Quel persounage alloisje faire? comment oser me montrer? de quel prétexte couvrir ce retour impréva? avec quel front 
irois-je alléguer mes ridjeules terreurs et supporter 
le regard méprisant du généreux Wolmar? Plus 
j'approchois, plus ma frayeur me paroissoit puérile, et mon extravagance me faisoit pitié. Cependant un noir pressentiment m'agitoit encore, et je 
ne me sentois point rassuré. J'avançois toujours 
quoique lentement, et j'étois déja près de la cour 
quand j'entendis ouvrir et refermer la porte de

l'Elysee. N'en voyant sortir personne, je fis-tour en dehors, et j'allai par le rivage cótoyer la voliere autaut qu'il me fur possible. Je ne tardai pas de juger qu'ou en approchoit. Alors prétaut l'orcille, je vous entendis parler toutes deux, et, sans qu'il me fit possible de distingner un seul mot, je trouvai dans le sou de votre voix je ne sais quoi de languissant et de tendre qui me donna de l'émotion, et daus la sienne un accent affectneux et doux à son ordinaire, mais paisible et serein, qui me remit à l'instant, et qui fit le vrai révêil de mon rève.

Sur-le-champ je me seutis tellement changé que je me moquai de moi-même et de mes vaines alarmes. En songeant que je n'avois qu'une haie et quelques buissons à franchir pour voir pleine de vie et de sauté celle que j'avois cru ne revoir jamaia, j'abjurai pour toujours mes craintes, mon effroi, mes chimeres, et je me dèterminai sans peuie à repartir, même sans la voir. Claire, je vons le jure, nou seulement je ne la vis point, mais je m'en retournai fier de ne l'avoir point vue, de u'avoir pas éte foil de le l'avoir qui moins reuden cet honnen à l'ami d'Edouard de le mettre au-dessas d'un songe.

Voilà, chere cousine, ce que j'avois à vous dire et le dernier aveu qui me réstoit à vous faire. Le détail du reste de notre voyage n'a plus rien dintèressant: il me suffit de vous protester que depuis lors non seulement mylord est content de moi, mais que je le suis encore plus moi-même qui seus mon entiere guérison bien mieux qu'il ne la peut voir.

De peur de lui laisser une défiance inutile, je lui ai caché que je ne vous avois point vues. Quand il me demanda si le voile étoit levé, je l'affirmai sans balancer, et nous n'en avons plus paglé. Oni, consine, il est levé pour jamais ce voile dont ma raison fut long-temps offusquée. Tons unes transports inquiets sont éteints: je vois tons mes devoirs, et je les aime. Vous m'êtes toutes deux plus cheres que jamais; mais mon cerur ne distingue plus l'une de l'autre et ne sépare point les inséparables.

Nous arrivames avant-hier à Milan: nous en repartons après-demain. Dans huit jours nous comptons être à Rome, et j'espere y trouver de vos nouvelles en arrivant. Qu'il me tarde de voir ces deux étonnantes personues qui troublent depuis si longétemps le repos du plus grand des hommes! O Julie! à Claire i il faudroit yotre égale pour mériter de le rendre heureux.

# X. DE MADAME D'ORBE A SAINT-PREUX.

Nous attendions tous de vos nouvelles avec impatience, et je n'ai pas besoin de vous dire combien vos lettres ont fait de plaisir à la petite communanté; mais ce que vous ne devinerez pas de même, c'est que de toute la maison je suis peut-être celle qu'elles ont le moins réjouie. Ils ont tous appris que vous aviex heurensement passé les Alpes; moi j'ai songé que vous citèz au-delà.

A l'égard du détail que vous m'avez fait, nous

## CINQUIEME PARTIE.

n'en avons rien dit au baron, et j'en ai passé à tont le monde quelques soliloques fort inutiles. M. de Wolmar a eu l'honnêteté de ne faire que se moquer de vous; mais Julie n'a pu se rappeler les derniers moments de sa mere sans de nouveaux régrets et de nouvelles larmes. Elle n'a remarqué de votre rêve que ce qui ranimoit ses douleurs.

Quant à moi, je vons dirai, mon cher maître, que je suis plus surprise de vous voir en continuelle admiration de vous-même, toujours achevant quelque folie, et toujours commençant d'être sage; car il y a long-temps que vous passez votre vie à vous reprocher le jour de la veille et à vous applaudir

pour le lendemain. Je vous avoue aussi que ce grand effort de courage, qui, si près de nous, vous a fait retourner comme vous étiez venu ; ne me paroit pas aussi merveilleux qu'à vous. Je le trouve plus vain que sensé, et je crois qu'à tout prendre j'aimerois autant moins de force avec un peu plus de raison. Sur cette mamiere de vous en aller, pourroit-on vous demander ce que vous êtes venu faire? Vous avez en honte de vous montrer, et c'étoit de n'oser vous montrer qu'il falloit avoir honte; comme si la douceur de voir ses amis n'effaçoit pas cent fois le petit chagrin de leur raillerie? N'étiez-vous pas trop heureux de venir nous offrir votre air effaré pour nous faire rire? Hé bien donc! je ne me suis pas moquée de vous alors, mais je m'en moque tant plus aujourd'hui, quoique, n'avant pas le plaisir de vous mettre en colere, ie ne puisse pas rire de si bon eaur.

Malheureusement il y a pis encore; c'est que j'ai

gague foutes vos terreurs saus me rassurer comme vous. Ce reve a quelque chose d'effrayant qui m'inquiete et m'attriste malgre que j'en aie. En lisant votre lettre je blamois vos agitations; en la finissant j'ai blamé votre securité. L'ou ne sauroit voir à la ... fois pourquoi vous étiez si ému, et pourquoi vous êtes devenu si tranquille. Par quelle bizarrerie avezvous gardé les plus tristes pressentiments jusqu'au moment où vous avez pu les détruire et ne l'avez pas voulu? Un pas, un geste, un mot, tout étoit fini. Vous vous étiez alarme sans raison, vous vous êtes rassure de même : mais vous m'avez transmis la frayeur que vous n'avez plus; et il se trouve qu'ayant en de la force une seule fois en votre vie, vous l'avez eue à mes dépens. Depuis votre fatale lettre nu serrement de cœur ne m'a pas quittée : je n'approche point de Julie sans trembler de la perdre; à chaque instant je crois voir sur son visage la pâleur de la mort; et ce matin la pressant dans mes bras, je me snis sentie en pleurs sans savoir pourquoi. Ce voile! ce voile!... il a je ne sais quoi de sinistre qui me tronble chaque fois que j'y pense. Non, je ue puis vous pardonner d'avoir pu l'écarter sans l'avoir fait, et j'ai bien peur de n'avoir plus désormais un moment de contentement que je ne vous revoie auprès d'elle. Couvenez aussi qu'après avoir si long-temps parlé de philosophie, vous vous êtes montré philosophe à la fin bien mal-à-propos. Ah! rêvez, et voyez vos amis; cela vaut mieux que de les fuir et d'être un sage.

Il paroit, par la lettre de mylord à M. de Wolmar, qu'il songe sérieusement à venir s'établir avce nous. Sitôt qu'il aura pris son parti là-baset que son cœn sera décidé, revenez tous deux heureux et fixés; c'est le vœu de la petite communauté, et sur-tout celai de votre amie.

CLAIRE D'ORBE.

P. S. Au reste, s'il est vrai que vous n'avez rien entendu de notre conversation dans l'Elysée, c'est peut-être tant mieux pour vous; car vous me savez assez alerte pour voir les gens saus qu'ils m'appercoivent, et assez maligne pour persiller les écouleurs.

......

## XI. DE M, DE WOLMAR A SAINT-PREUX.

J'écars à mylord Edouard, et je lui parle de vous si au long qu'il né me reste en vous écrivant à vous-même qu'à vous renvoyer à sa lettre. La vôtre estigeroit peut-être de ma part un retour d'honnéteté; mais vous aippeler dans ma famille, vous traiter en frere, en amt. faire votre sœur de celle qui fut votre anante, vous remêttre l'autorité paternelle sur mes enfants, vous confier mes droits après avoir nsurgé les vôtres; voilla les compliments dont je vous ai cru digne. De votre part, si vous justifiez ma éou-duite et mes soins, vous m'atrez assez loué. T'ai tiché de vous honorer par mon estime; Honorez-moi par vos vertus. Tou tautre éloge doit être banni d'ente mous.

Loin d'être surpris de vous voir frappé d'un songe,

je ne vois pas trop pourquoi vous vous reprochez de l'avoir été. Il me semble que pour un homme à systèmes ce n'est pas une si grande affaire qu'un rève de plus.

Mais ce que je vous reprocherois volontiers, c'est moins l'effet de votre songe que son espece, et cela par une raison fort différente de celle que vous pourriez penser. Un tyrau fit autrefois mourir un homme qui , dans un songe, 'avoit eru le poignarder. Rappelez-vous la raison qu'il donna de ce meutre, et faites-vous-en l'application. Quoi ! vous alles décider du sort de votre ami, et vois songes à vos anciennes amours! Sans les conversations du soir précédent, je ne vous pardonnerois jamais ce rêve-là. Pensez le jour à ce que vous alles faire à Rome, vous songerez moins la nuit à ce qui s'est fait à Vevai.

La Fanchon est malade; cela tient ma femme occupée et lui ôte lo temps de vous écrire. Il ya ici quel qu'un qui supplée volontiers à ce soin. Heureux jenne homme l tout conspire à votre bonheur; tous les prix de la vertu vous recherchent pour vous forcer à les mériter. Quant à celui de mes bienfaits, n'en chargez personne que vous-même; c'est de vous seul que je l'attends.

XII. DE SAINT-PREUX À M. DE WOLMAR.

Que cette lettre demeure entre vous et moi ; qu'un profond secret cache à jamais les erreurs du plus

vertueax des hommes. Dans quel pas dangereux je me tronve engagé! O mon sa re et bienfaisant ami, que n'aije tous vos conseils dans la mémoire comme j'ai vos bontes dans le cœur! Juniais je n'eus si grand besoin de prudence, et jamais la peur d'en manquer ne nuisit tant au peu que j'en ai. Ah! ou sont vos soins paternels? où sont vos lecons, yos lumieres? que deviendrai-je sans vous? Dans ce moment de crise je donnerois tont l'espoir de ma vie pour vous avoir jei durant huit jonrs.

Je me suis trompé dans toutes mes conjectures ; je n'ai fait que des fautes jusqu'à ce moment. Je ne red outois que la marquisca prés l'avoir vne, effrayê de sa beauté, de son adresse, je m'efloreois d'en détaccher tout-à-fait l'ame noble de son ancien amant, Charmé de le ramener du côté d'où je ne voyois rien à craindre, je lui parlois de Laure avec l'estime et l'ad miration qu'elle m'avoit inspirées; en relâchant son plus fort attachement par l'aute, j'espérois les rompre enfin tous les deux.

Il se prèta d'abord à mon projet, il outra même la complaisance; et voulant peut-être pouir mes importunite » par un peu d'alarmes, il affecta pour Laure encore plus d'empressement qu'il ne croyoit en avoir. Que vous dirai-je anjontd'uni Son empressement est toujours le même, mais il n'affecte plus rien. Son cœur, épnisé par tant de combats, a'est trouvé dans un état de foiblesse dont elle a profité. Il seroit difficile à tout autre de feindre long-temps de l'amour auprès d'elle; juges pour l'objet même de la passion qu'il a consume. En vérité l'on ne pent voir cette infortunée sans être tou-

che de son air et de sa figure; unc impression de langueur et d'abattement qui ut quitte point son charmant vissage, en éteignant la vivacité de sa physionomie, la rend plus intéressante; et, comme les rayons du soleil échappés à travers les nuages, ses yeux ternis par la donlent lanceat des feux plus piquants. Son humiliation même a toutes les graces de la modestie en la voyant on la plaint, en l'écoutant on l'honore: enfin je dois dire, à la justification de mon ami, que je ne connois que denx hommes au monde qui puissent rester sans risque auprès d'elle.

Il s'égare, 6 Wolmar; je le vois, je le sens; je vous l'avoue dans l'amertume de mon œur. Je frémis en songeant jusqn'oi son égarement pent lui faire oublier ce qu'il est et ce qu'il se doit. Je tremble que cet intrépide amont de la vertu, qui lui fait mépriser l'opinion publique, ne le porte à l'autre extrémité, et ne lui fasse braver encore les lois sacrées de la décence et de l'honnéteté. Édouard Bonston faire un tel mariagel... vons concevez... sous les yenx de son ami!... qui le permet!... qui le souffre!... et qui lui doit fout!... Il faudra qu'il m'arrache le cœur de sa main avant de la profaner ainsi.

Cependant que saire? comment me comporter? Vous connoissez sa violence; on ne gagne rien avec lini par les discours, et les siens depnis quelque temps ne sont pas propres à calmer mes craintes, l'ai feint d'abord de ne pas l'entendre; j'ai fait indirectement parler la raison en maximes générales: à son tonr il ne m'entend point. Si j'essaie de le toucher au vif, il répond des seniences, et croit

#### CINQUIEME PARTIE.

m'avoir réfuté; si j'insiste, il s'emporte, il prend un ton qu'un ami devroit ignorer et auquel l'amitiè ne sait point répondre. Croyez que je ne suis en certe occasion ni craintif ni timide; quand on est dans son devoir on n'est que trop tenté d'être fier: mais il ne s'agit pas ici d'efferté, il s'agit d'e rénsuir, et de fausses tentatives peuvent nuire aux meilleurs moyens. Je n'ose presque entrer avec l'ui dans aucanne discussion; car je sens tons les jours la vérité de l'avertissement que vons m'avez donné, qu'il est plus fort que moi de raisonnement, et qu'il ne faut point l'enslammer par la dispute.

Il paroit d'ailleurs un pen refroidi pour moi; on diroit que je l'inquiete. Combien avec tant de supériorité à tons égards un homme est rabaissé par un moment de foiblesse! Le grand, le sublime Edonards peur de son ami, de sa créature, de son éleve! il semble même, par quelques mots jetés sur le choix de son séjour s'il ne se maire pas, vouloir tenter ma fédélité par mon intérét. Il sait bien que je ne dois ni ne veux le quitter. O Wolmar, je ferni mon devoir et suivrai par-tout mon bienfaiteur. Si j'étois lâche et vil, que gagnerois-je à ma perfidie? Julie et son digne époux confieroient-ils leurs enfants à un traître?

Vons m'avez dit souvent que les petites passions ne prennent jamais le change et vont toujons à leur fin, mais qu'on pent armer les grandes contré elles-mèmes, J'ai ern ponvoir ici faire usage de cette maxime. En effet, la compassion, le mépris des préjugés, l'habitude, tont ce qui détermine Edonard en cette occasion échappe à force de petitesse et

devient presque instraquable; an lieu que le véritable amont est inseparable de la génerosité, et que
par ellé on a toujours sur lui quelque prise. J'ai
tenté ceite voie indirecte, et je ne désespere pas du
succès. Ce moyen paroit cruel; je ne l'ai pris qu'avec
répugnance. Cependant, tout bien pesé, je crois
reindre service à Laure ellemême. Que feroit-elle
dans l'état auquel elle peut monter qu'y montrer
son ancienne ignominie? mais qu'elle peut être
grande en demeurant ce qu'elle est! Si je connois
bien cette étrange fille, elle est faite pour jouir de
son sacrifice plus que du rang qu'elle doit réfuser.

Si cette ressource me manque, il m'en reste une de la part du gouvernement à cause de la religion; mais ce moyen ne doit être employé qu'à la derniere extrémité et au défaut de tout autre: quoi qu'il en soit, je n'en veux épargner aucun pour prévenir nne alliauce indigne et déshonnète. O réspectable Wolmar! je suis jaloux de votre estime durant tous les moments de ma vie. Quoi que prisse vous éerire Edouard, quoi que vous puissiez entendre dire, souvenez-vous qu'à quelque prix qu'e ce puisse être, tant que mon éœur battra dans ma poitrine, jamais Lauretta Pisana ne sera lady Bonsston.

Si vous approuvez mes mesures, cette lettre n'a pas besoin de réponse. Si je me trompe, instruisezmoi; mais hâtez-vous, car il n'y a pas un moment à perdre. Je ferai mettre l'adresse par une main étrangere. Faites de même en me répondant. A près avoir examine ce qu'il faut faire, brûlez me lettre et oublièz ce qu'elle contient. Voici le premier et le seul

### CINQUIEME PARTIE.

secret que j aurai eu de ma vie à cacher aux deux cousines: si j'osois me fier davantage à mes Iumieres, vous-même n'en sauriez jamais rien (1).

XIII. DE MADAME DE WOLMAR À MADAME D'ORBE.

Lis courier d'Italie sembloit n'attendre pour arriver que le moment de tou départ, comme pour te punir de né l'avoir différe qu'à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai l'ait cette jolie découverte; c'est mon mari qui a remarqué qu'ayant fait mettre les chevaux à huit heures, in tardas de partie jusqu'à onze, non pour l'amour de mons, mais après avoir demandé vingt fois s'il en étoit dix, parceque a'est ordinairement l'heure où la poste passe.

Tn es prise, pauvre cousine, în ne peux plus t'en dédire. Malgré l'augure de la Chaillot, cette Claire si folle, ou plutôt si sage, n'a pu l'être jusgu'au bout: te voilà dans les mêmes las (2) dont tn

<sup>(1)</sup> Pour bien entendre cette lettre et la troisieme de la sixieme partie, il laudroit savoir les aventures de mylord Edouard, et j'avois d'abord résolu de les ajoure à ce recueil. En y repensant, je n'ai pu me résondre à gâter la simplicité de l'histoire des deux amants par le romanesque de la sienne. Il vaut micux laisser quelque chose à deviner au lecteur. (Foyez les aventures de mylord Edouard à la fin de ce volume.)

<sup>(2)</sup> Je n'ai pas voulu laisser lacs, à cause de la prononciation genevoise remarquée par madame d'Orhe dans la lettre cinquieme de la sixieme partie.

pris tant de peine à me dégager, et tu n'as pu conserver pour toi la liberté que tu m'as rendue. Mon tour de rire est-il donc venu? Chere amie, il faudroit avoir tou charme et tes graces pour savoir plaisanter comme toi, et donner à la railleric ellemême l'accent tendre et touchant des caresses. Et puis quelle différence entre nous! De quel front pourrois-je me jouer d'un mal dont je suis la cause et que tu t'es fait pour me l'ôter? Il n'y a pas un sentiment dans ton cœur qui n'offre au mien quelque sujet de reconnoissance; et tout jusqu'à ta foiblesse est en toi l'ouvrage de ta vertu. C'est cela même qui me cousole et m'égaie. Il falloit me plaindre et pleurer de mes fautes : mais on peut se moquer de la mauvaise houte qui te fait rougir d'un attachement aussi pur que toi.

Revenous au courier d'Italie, et laissons un moment les moralités. Ce seroit trop abuser de mei anciens titres; car il est permis d'endormir son auditoire, mais non pas de l'impatienter. Hé bien done! ce courier que je fais si leutement arriver, qu'a-t-il apporté? Rien que-de bien sur la sauté de nos amis, et de plus une grande lettre pour toi. Ah! bon! je te vois déja sourire et prendre haleine; la lettre venue te fait attendre plus patiemmeut ce pu'elle contient.

Elle a pourtant bien son prix eucore, même après s'atre fait desirer; car elle respire une si... Mais je ne veux te parler que de uouvelles, et sûrement ce que j'allois dire n'en est pas une.

Avec cette lettre il en est venu une autre de myford Edonard pour mon mari, et beaucoup d'ami-

## CINQUIEME PARTIE.

tiés pour nous. Celle-ci contieut véritablement des nouvelles; et d'autant moins attendués que la premiere n'en dit rien. Ils devoient le leudemain partir pour Naples, où mylord a quelques affaires, et d'où ils iront voir le Vésuve... Conçois-tu, ma chere .ce que cette vue a de si attrayant? Revenus à Rome, Claire, peuse, imagiue... Edouard est sur le point d'épouser... non; grace au ciel, cette indigne marquise; il marque au contraire qu'elle est fort mal. Qui donc?... Laure, l'aimable Laure, qui... Mais pourtant... quel mariage!... Notre ami u'en dit pas un mot. Aussitôt après ils partiront tous trois, et vieudront ici preudre leurs derniers arraugements. Mon mari ue m'a pas dit quels; mais il compte toujours que Saint-Preux nos résters.

Je t'avoue que son silence m'inquiete un peu. J'ai peine à voir clair dans tout cela ; i'v trouve des situations bizarres, et des jeux du cœur humain qu'on n'entend guere. Comment un homme aussi vertueux a-t-il pu se prendre d'une passion si dnrable pour une aussi méchante femme que cette marquise? comment elle-même, avec un caractere violent et cruel, a-t-elle pu concevoir et nourrir un amour aussi vif pour un homme qui lui ressembloit si peu, si tant est cependant qu'on puisse honorer du nom d'amour une fureur capable d'inspirer des crimes? Comment un jeune cœur aussi généreux. aussi tendre, aussi désintéressé que celui de Laure, a-t-il pu supporter ses premiers désordres? comment s'en est-il retiré par ce penchant trompeur fait pour égarer sou sexe? et comment l'amour, qui perd tant d'hounêtes semmes, a-t-il pu venir à bout

d'en faire une? Dis-moi, ma Claire, désunir deux cours qui s'aimoient sans se convent; joindre ceux qui se convenoir ta sans se convent; joindre ceux qui se convenoir ta sans s'entendre; faire triompher l'amour de l'amour même; du sein du vice et de l'opprobre tirer le bonheur et la vertu; délivrer son ami d'un monstre en lui créant pour ainsi dire une compagne... infortunée, il est vrai, mais aimable, honnête même, au moins si, comme je l'ose croire, on peut le redevenir : dus: celui qui auroit fait tout cela seroit-il compable? celui qui l'auroit souffert sorticil à hâmer?

Lady Bomston viendra done ici ! ici , mon ange! Qu'en penses-tu? Après tout, quel prodige ne doit pas être cette étonnaute i lle que son éducation perdit, que son cœur a sauvce, et pour qui l'amour fut la route de la vertu ! Qui doit plus l'acmirer que moi qui lis tout le contraire, et que mon penchant scul égara quand tout concouroit à me bien conduire? Je m'avilis moins, il est vrai; mais me suisje élevée comme elle? ai-je évité tant de pieges et fait tant de sacrifices ? Du dernier degré de la honte elle a su remonter au premier degre de l'honneur: elle est plus respectable cent fois que si jamais elle n'ent été coupable. Elle est sensible et vertneuse; que lui faut-il de plus pour nous ressembler? S'il n'y a point de retour aux fautes de la jeunesse, quel droit ai-je à plus d'indulgence? devant qui dois-je esperer de trouver grace? et à quel honneur pourrois-je pretendre en refusant de l'honorer?

He bien! cousine, quand ma raison me dit cela, mon cour en murmure; et, sans que je puisse expliquer pourquoi, j'ai peine à trouver bon qu'E- donard ait fait ce mariage, et que son ami s'en soit mêlé. O l'opiniou! l'opiniou! qu'on à de peine à secouer son joug! toujours elle nous norte à l'injustice : le bieu passé s'efface par le mal présent ; le mal passé ne s'effacera-t-il jamais par aucun bien?

J'ai laissé voir à mou mari mon inquiétude sur la conduite de Saint-Preux dans cette affaire. Il semble, ai-je dit, avoir honte d'en parler à ma cousine. Il est incapable de lacheté, mais il est foible... trop d'indulgence pour les fautes d'un ami... Non , m'at-il dit; il a fait son devoir; il le fera, je le sais; je ne puis rieu vous dire de plus : mais Saint-Preux est un hounête garçou ; je réponds de lui , vons en serez contente... Claire, il est impossible que Wolmar me trompe, et qu'il se trompe. Un discours si positif m'a fait rentrer en moi-même : j ai compris que tous mes scrupules ne venoient que de fausse délicatesse, et que si j'étois moins vaine et plus equitable, je trouverois lady Bomston plus digne de son rang.

Mais laissons un peu lady Bomston et reveuons à nous. Ne sens-tu point trop en lisaut cette lettre que nos amis reviendront plutôt qu'ils n'étoient attendus? et le cour ne te dit-il rieu? Ne bat-ilpoint à présent plus fort qu'à l'ordinaire, ce cœnr trop teudre et trop semblable au mien? ne songet-il point au dauger de vivre familièrement avec un objet cheri, de le voir tous les jours, de loger sous le même toit? Et si mes erreurs ne m'ôterent point ton estime, mon exemple ne te fait-il riencraindre pour toi? Combien dans nos feunes ans la raison , l'amitié , l'honneur, t'inspirereut pour moi

de craintes que l'avengle amour me fit mépriser! C'est mon tour mainteuaut, ma douce amie; et i'ai de plus pour me faire écouter la triste autorité de l'experience. Ecoute-moi douc taudis qu'il est temps, de peur qu'après avoir passé la moitié de ta vie à déplorer mes fautes, tu ne passes l'autre à déplorer les tiennes. Sur-tout ne te fie plus à cette gaieté folâtre qui garde celles qui n'ont rien à craindre et perd celles qui sout en dauger. Claire! Claire! tu te moquois de l'amour une fois, mais c'est parceque tu ne le counoissois pas; et pour n'en avoir pas seuti les traits, tu te croyois au-dessus de ses atteintes. Il se venge et rit à son tour. Apprends à té desier de sa traitresse joie, ou craius qu'elle ne te coute un jour bieu des pleurs. Chere amie, il est temps de te montrer à toi-même; car jusqu'ici tu ue' t'es pas bien vue : tu t'es trompée sur tou caractere, et n'as pas su t'estimer ce que tu valois. Tu t'es fiée aux discours de la Chaillot; sur ta vivacité badine elle te jugea pru sensible : mais un cœur comme le tien étoit au-dessus de sa portée. La Chaillot n'étoit pas faite pour te counoitre; personne au moude ne t'a bien connue, excepté moi seule. Notre ami même a plutôt senti que vu tout tou prix. Je t'ai laissé tou erreur tant qu'elle a pu t'être utile ; à présent qu'elle te perdroit il faut te l'ôter.

Tu es vive, et te crois peu sensible. Pauvre enfant, que tu l'abuses! to vivacité même prouve le coutraire: n'est-ce pas tonjours sur des choses de sentiment qu'elle s'exerce. N'est-ce pas de ton cœur, que viennent les graces de ton enjouement? Tes railleries sont des signes d'intérêt plus touchants que les compliments d'un antre : tu caresses quand la folitres; tu ris, mais ton rire pénetre l'ame; tu ris, mais tu fais pleurer de tendresse, et je te vois presque toujours sérieuse avec les indifférents.

Si tu n'étois que ce que tu prétends être, dis-moi ce qui nous uniroit si lort l'une à l'antre ; où seroit entre nous le lien d'une amitié sans exemple? par quel prodige un tel attachement seroit-il venn chercher par préférence un cœur si pen capable d'attachement? Qnoi! celle qui n'a véen que ponr son amie ne sait pas aimer! celle qui voulnt quitter pere, époux, parents, et son pays ponr la suivre, ne sait préférer l'amitié à rien! Et qu'ai-je donc fait, moi qui porte un cœur sensible? Cousine, je me suis laissé aimer; et j'ai beaucoup fait, avec tonte ma sensibilité, de te rendre une amitié qui valût la tienne.

Ces contradictions t'ont donné de ton caractere l'imais concevoir, c'est de te croire à la lois ardente anie et froide amante. Ne pouvant disconvenir du tendre attachement dont in te sentois penétree, tu tess n'être capable que de celui-là. Hors ta Juliet un epensois pas que rien pût t'émouvoir au monde : comme si les cours untrellement sensibles pouvoient ne l'être que pour un objet, et que, ne sachant aimer que moi, tu m'eusses pu bien aimer moi-mêne l'Tu demandois plaisamment si l'ame avoit nn sexe. Non, mon enfant, l'ame n'a point de sexe; mais ses affections les distinguent, et tu commences trop à les sentir. Parceque le premier amant qui s'offrit ne t'avoit pas émne, tu orus aussi-

tôt ne pouvoir l'être; parceque ta manquois d'amour pour ton soupirant, tu crus n'en pouvoir sentir pour personne. Quand il fut ton mari, tu l'aimas pourtant, et si fort que notre intimité même en souffrit; cette ame si pen sensible sut trouver à l'amour un supplément encore assez tendre pour satisfaire un honnête homme.

Pauvre cousine, c'est à toi désormais de résoudre tes propres doutes; et s'il est vrai

(r) Ch'un freddo amante è mal sicuro amico (2). j'ai grand' peur d'avoir maintenant une raison de trop pour compter sur toi. Mais il faut que j'acheve de te dire la dessus tout ce que je pense.

Je soupconne que tu as aime sans le savoir bien plutôt que tu ne crois, ou du moins que le penchant qui me perdit l'eût séduite si je ne t'avois prévenue. Conçois-tu qu'un sentiment si naturel et si doux puisse tarder si long-temps à naître? conçois-tu qu'à l'âge où nous eitons on puisse impunément se familiariser avec un jeune homme aimable, ou qu'avec tant de conformité dans tous nos goûts ce-lui-ci seul ne nous eût pas été commun? Non, mon ange; tul'auroisaimé, j'en suis sûre, si je ne l'eusse aimé la première. Moins foible et nou moins sensible, tu aurois été plus sage que moi sans être plus heureuse. Mais quel peuchant eût pu vaincre dans ton ame hongéte l'horreur de la trahison et de l'in-

(2) Qu'un froid amant est un peu sûr ami. MÉTAST.

<sup>(1)</sup> Ce vers est renversé de l'original; et, n'en déplaise aux belles dames, le sens de l'auteur est plus véritable et plus beau.

fidélité? L'amitié te sauva des pieges de l'amour; tu ne vis plus qu'uu ami dans l'amant de ton amie, et tu rachetas ainsi ton cœur aux dépens du mieu.

Ces conjectures ne sont pas même si conjectures que tu penses; et, si je voulois rappeler des temps qu'il faut oublier , il me seroit aise de trouver dans l'interêt que tu croyois ne prendre qu'à moi seule un interet non moins vif pour ce que m'étoit cher. N'osant l'aimer 'u voulois que je l'aimasse: 'u jugeas chacan de nous necessaire au bouherr de l'autre; et ce cœur qui u'a poiut d'égal au monde nous en chérit plus teudrement tous les deux. Sois sûre que sans la propre foiblesse tu m'aurois été moins indulgente; mais tu te serois reproché sous le nom de jalousie une juste sévérité. Tu ne te sentois pas en droit de combattre en moi le penchaut qu'il eûtfallu vaincre; et, craignaut d'être perfide plutôt que sage. en immolant ton bowheur an nôtre tu crus avoir assez fait pour la vertu.

Ma Claire, voilà ton histoire; voilà comment ta tyrannique amitie me force à te savoir gre de ma hon té, et à te remercier de mes torts. Ne crois par pourtant que je venille t'imiter en cela: je ne suis pas plus disposée à suivre tou exemple que toi le mien; et comme tu n'as pas à craindre mes fautes, je n'ai plus, grace au ciel, tes raisons d'indulgence. Quel plus digne usage ai-je à faire de la vertu que tu m'as rendue que de t'aider à la conserver?

Il faut donc te dire encore mon avis sur tou état présent. La lor que absence de notre maître u'a pa changé tes dispositions pour lui : ta liberté reconvrée

et son retour ont produit une nouvelle époque dont l'amour a su profiter. Un nouveau sentiment n'est pas né dans tou œur; celui qui s'y cacha si long-temps n'a fait que se mettre plus à l'aise. Fiere d'oser te l'avouer à toi-même, tu 'te s pressée de me le dire. Cet aveu te sembloit presque nécessaire pour le rendre tout-à-fait innocent : en devenant un erime pour ton amie, il cessoit d'en être un pour toi; et pent-être ne t'és-tu livrée au mal que tu combattois depuis tant d'années que pour mienx achever de m'en guérir.

T'ai senti tout cela, ma chere, je me suis peu alarmée d'un penchant qui me servoit de sauve-garde, et que tu n'avois point à te reprocher. Cet hiver que nous avons passé tous ensemble au sein de la paix et de l'amitié ma donné plus de confiance encore en voyaut que, loin de rien perdre de ta gaieté, tu semblois l'avoir augmentée. Je l'ai vue tendre, empressée, attentive, mais frauche dans tés caresses, naive dans tes jeux, sans mystere, sans ruse en toutes choses; et dans tes plus vives agaceries la joic de l'innocence réparoit tout.

Depuis notre entretien de l'Elysée je ne suis plus si contente de toi; je te trouve triste et réveuse; in te plais seule autant qu'avec ion amie: tu n'as pas change de langage mais d'accent; tes plaisanteries sont plus timides: tu n'oses plus parler de lui si souvent, on diroit que tu crains toujours qu'il ne t'écoute; et l'on voit à ton inquietude que tu attends de ses nouvelles plutôt que tu n'en demandes.

Je tremble, bonne cousine, que tu ne sentes

pas tout ton mal, et que le trait ne soit enfoncé plus avant que tu n'as paru le craindre, Crois-moi, sonde bien ton cœur malade; dis-toi bien , je le répete, si , quelque sage qu'on puisse être, on pent sans risque demeurer long-temps avec ce qu'on aime, et si la confiance qui me perdit est tout-à-fait sans danger pour toi. Vous êtes libres tous deux; c'est précisément ce qui rend les occasions plus suspectes. Il n'v a point dans un cœur vertueux de foiblesse qui cede aux remords; et je convieus avec toi qu'on est toujours assez forte contre le crime : mais hélas! qui peut se garantir d'être foible? Cependant regarde les suites, songe aux effets de la honte. Il faut s'honorer pour être honorée. Comment peut-on mériter le respect d'autrui sans en avoir ponr soi-même? et où s'arrêtera dans la route du vice celle qui fait le premier pas sans effroi? Vollà ce que je dirois à ces femmes du monde pour qui la morale et la religion ne sont rien, et qui n'ont de loi que l'opinion d'autrui. Mais toi, femme vertueuse et chretienne, toi qui vois ton devoir et qui l'aimes, toi qui connois et suis d'autres regles que les jugements publics, ton premier honneur est celui que te rend ta conscience; et c'est celui-là qu'il s'agit de conserver.

Veux-tu savoir quel est ton tort en toute cette affaire? c'est, je te le redis, de rougir d'un sentiment homnête que tu n'as qu'à déclarer pour le rendre innocent (1). Mais avec toute ton humeur foldte rien

<sup>(1)</sup> Pourquoi l'éditeur laisse-t-il les continuelles répétitions dont cette lettre est pleine, ainsi que beaucoup

n'est si timide que toi : tu plaisantes pour faire la brave, et je vois ton panvre conr tout tremblant; tu fais avec l'amour, dont tu feins de rire, comme ces enfants qui chantent la unit quand ils ont peur. O chere amie! souvieus-toi de l'avoir dit mille fois\_ c'est la fausse honte qui mene à la véritable, et la vertu ne sait rougir que de ce qui est mal, L'amonr en lui-même est-il uu crime? n'est-il pas le plus pur ainsi que le plus donx penchant de la nature ? n'a-t-il pas uue fin bonue et louable? ne dédaigne-t-il pas les ames basses et rampantes? n'auime-t-il pas les ames grandes et fortes? n'ennoblit-il pas tous lenrs sentiments? ne double-t-il pas leur être? ne les élevet-il pas au-dessus d'elles-mêmes? Ah! si pour être honnête et sage il faut être inaccessible à ses traits, dis, que reste-t-il pont la vertu sur la terre? Le rebut de la nature et les plus vils des mortels.

Qu'as-tu donc fait que tu puisses te reprocher? N'as-tn pas fait choix d'un honnête homme? N'est-il pas libre? ue l'es-tu pas? Ne mérite-t-il pas toute tou estime? n'as-tu pas toute la sienne? Ne seras-tu pas trop henreuse de faire le bonheur d'nn ami si digue de ce nom, de payer de ton cœur et dé ta personne les auciennes dettes de tou amie, et d'honorer en l'élevant à toi le mérite outragé par la fortune?

Je vois les petits scrupules qui t'arrêteut: démeutir une résolution prise et déclarée, donner un succes-

d'autres? Par une raison fort simple; c'est qu'il ne se soucie point du tout que ces lettres plaisent à ceux qui feront cette question.

#### GINQUIEME PARTIE.

seur au défunt, montrer sa foiblesse au public, épouser nn aventurier, car les annes basses, tonjours prodignes de titres flérissants, sauront bien trouver celui-ci; voilà donc les raisons sur lesquelles tu aimes mieux te reprocher ton penchant que le justifier, et couver tes feux au fond de ton cœur que les rendre légitimes! Nais, je te prie, la honte est-elle d'éponser celui qu'on aime, ou de l'ainner sans l'éponser de lui qu'on aime, ou de l'ainner sans l'éponser? Voilà le choix qui te reste à faire. L'honnenr que tu dois au défunt est de réspecter assez su veuve pour lui donner un mari plutôt qu'un amant; et si ta jeunesse te force à remplir sa place, n'est-ce pas rendre eucore hommage à sa memoire de choisir un homme qui lui fut cher?

Quant à l'inégalité, je croirois t'offenser de combattre une objection si frivole lorsqu'il s'agit de sagesse et de bonnes mœurs. Je ne connois d'inégalité deshonorante que celle qui vient du caractere ou de.« l'éducation. A quelque état que parvienne un homme imbu de maximes basses, il est toujours honteux de s'allier à lui : mais un homme élevé dans des sentiments d'honneur est l'égal de tout le monde ; il n'y a point de rang où il ne soit à sa place. Tu sais quel étoit l'avis de ton pere même quand il fut question de moi pour notre ami. Sa famille est honnête quoiqu'obscure ; il jouit de l'estime publique , il la mérite. Avec cela, fit-il le dernier des hommes, encore ne faudroit-il pas balancer; car il vaut miena. déroger à la noblesse qu'à la vertu, et la femme d'un charbonnier est plus respectable que la maîtresse d'un prince.

J'entrevois bien encore une autre espece d'em-

barras dans la nécessité de te déclarer la premiere : car, comme tu dois le sentir, pour qu'il ose aspirer à toi il faut que tu le lus permettes; et c'est un des instes retours de l'inegalité, qu'elle coûte souvent au plus élevé des avances mortifiantes. Quant à cette difuculté, je te la pardonne; et j'avoue même qu'elle me paroitroit fort grave si je ne prenois soin de la lever. J'espere que tu comptes assez sur ton amie pour croire que ce sera sans te compromettre : de mon côte, je compte assez sur le succès pour m'en charger avec confiance; car, quoi que vous m'avez dit autrefois tous deux sur la difficulté de transformer nne amie en maitresse, si ie connois bien un cœur dans lequel j'ai trop appris à lire, je ne crois pas qu'en cette occasion l'entreprise exige une grande habileté de ma part. Je te propose donc de me laisser charger de cette negociation, afin que tu puisses te livrer au plaisir que te fera son retour, sans mystere, sans regrets, sans danger, sans honte. Ah! consine, quel charme pour moi de reunir à jamais deux cœurs si bien faits l'un pour l'autre, et qui se confondent denuis si long-temps dans le mien! Qu'ils s'y confondent mieux encore s'il est possible: nê soyez plus qu'un pour vous et pour moi. Oui, ma Claire, to serviras encore ton amie en couronnant ton amour; et j'en serai plus sure de mes propres sentiments quand je ne pourrai plus les distinguer entre vous.

Que si malgré mes raisons ce projet ne te convieut pas, mon avis est qu'à quelque prix que ce soit nons écartions de nous cet housine dangereux, tosjours recentable à l'une ou à l'autre; car, quoiqu'il arrive, l'éducation de nos entants nous importe encore moins que la vertu de leurs meres. Je te laisse le temps de réfléchir sur tont ceci durant ton voyage: nous en parierons après ton retont.

Je prends le parti de t'envoyer cette lettre en droiture à Geneve, parceque tu n'as dû coucher qu'une nuit à Lausanne, et qu'elle ne t'y trouveroit plus. Apporte-moi bien des détails de la petite république. Sur tout le bien qu'on dit de cette ville charmante, je t'estimerois heureuse de l'aller voir si je pouvois la re cas des plaisirs qu'on achete aux dépens de ses amis. Je n'ai jamais aimé le luxe, et je le hais maintenant de t'avoir ôtée à moi pour je, ne sais combien d'années. Mon enfant, nous n'allâmes ni l'une ni l'autre faire nos emplettes de noce à Geneve; mais, quelque mérite que puisse avoir ton frere, je doute que ta belle-sœur soit plus heureuse avec sa dentelle de Flandre et ses étoffes des Indes que nous dans notre simplicité. Je te charge pourtant, malgré ma rancune, de l'engager à venir faire la noce à Clarens. Mon pere écrit au tien, et mon mari à la mere de l'épouse, pour les en prier. Voilà les lettres; donne-les, et soutiens l'invitation de ton crédit renaissant : c'est tout ce que je puis faire pour que la fête ne se fasse pas sans moi ; car je te declare qu'à quelque prix que ce soit je ne veux pas quitter ma famille. Adieu, cousine, un mot de tes nouvelles, et que je sache au moins quand je dois t'attendre. Voici le deuxieme jour depuis ton départ, et je ne sais plus vivre long-temps sans toi.

P. S. Tandis que j'achevois cette lettre interrompue, mademoiselle Henriette se domnoit les airs d'erire aussi de son côté. Comme je veux que les enfants disent toujours ce qu'ils pensent et nou ce qu'on, leur fait dire, j'il aissé la petite curieuse écrire tout ce qu'elle a voulu saus y changer un seul mot. Troisieme Jettre ajontée à la mienne. Je me donte bien que ce n'est pas encore celle que tu cherchois du coin de l'œil en furetant ce paquet. Pour celle-là dispense-toi de l'y chercher plus long-temps, cur tu ne la trouversa pas. Elle est adressée à Clarens; c'est à Clarens qu'elle doit être lne: arrauge-toi làvèessus.

#### XIV. D'HENRIETTE À SA MERE.

Ou êtes-vons donc, maman? On dit que vous êtes à Geneve, et que c'est si loim, si loim, qu'il faudroit marcher deux jours tont le jour pour vons atteindre: voulez-vous donc faire aussi le tour du monde: Mon petit papa est parti ce matiu pour Etange; mon petit grand-papa est à la chasse; ma petite maman vieut de s'enfermer pour écrire; il ne reste que ma mie Pernette et ma mie Fauchon. Mon dieu l'je ne sais plus comment tout va; mais, depnis le depart de notre bon ami, tout le monde s'eparpille. Maman, vous avez commencé la premiere. Ou s'euunyoit déja bien quand vous n'aviez plus personne à faire endèver. Oh! c'est encore pis depuis que vous êtes partie, car la petite maman n'est pas uon plus desi

bonne humenr que quand vous y êtes. Maman, mon petit mali se porte bien; mais il ne vons aime plus, parceque vons ne l'avez pas fait sauter hier comme à l'ordinaire. Moi, je crois que je vous aimerois encore un peusi vous reveniez bien vite, afin qu'on ne s'ennnyât pas tant. Si vous voulez m'appaiser tout-à-fait, apporter à mon petit mali quelque chose qui lni fasse plaisir. Ponr l'appaiser, lui, vous anrez bien l'esprit de trouver anssi ce qu'il taut faire. Ah! mon dieu! si notre bon ami étoit ici , comme il l'auroit déja deviné! Mon bel éventail est tout brise; mon ajustement blen n'est plus qu'nn chiffon; ma piece de blonde est en lognes; mes mitaines à jour ne valent plus rien. Bon jour, maman. Il faut finir ma lettre, car la petite maman vient de finir la sienne et sort de son cabinet. Je crois qu'elle a les yenx ronges, mais je n'ose le lui dire: mais en lisant ceci elle verra bien que je l'ai vn. Ma bonne maman, que vous êtes méchante si vons faites pleurer ma petite maman!

P. S. J'embrasse mon grand-papa, j'embrasse mes oncles, j'embrasse ma nonvelle tante et sa maman; j'embrasse tont le monde excepté vous. Maman, vous m'entendez bien; je n'ai pas pour vous de si longs bras.

FIN DE LA CINQUIEME PARTIE

# JULIE,

oτί

# LA NOUVELLE HELOÏSE.

#### SIXIEME PARTIE.

LETTRE PREMIERE.

## DE MADAME D'ORBE À MADAME DE WOLMAR.

AVANT de partir de Lausanne il faut t'écrire un petit mot pour t'apprendre que j'y suis arrivée. non pas pourtant anssi joyense que j'espérois. Je me faisois une fête de ce petit voyage qui t'a toimême si souvent tentée: mais en refusant d'en être tu me l'as rendu presque importun; car quelle ressource y trouverai-je? S'il est ennuyenx, j'aurai l'ennui pour mon compte; et s'il est agréable, j'aurai le regret de m'amuser sans toi. Si je n'ai rien à dire contre tes raisons, crois-tu pour cela que je m'en contente? Ma foi , cousine , tu te trompes bien fort; et c'est encore ce qui me fâche de n'être pas même en droit de me facher. Dis, manvaise, n'as-tu pas honte d'avoir toujours raison avec ton amie, et de resister à ce qui lui fait plaisir, sans lui laisser même celui de gronder? Quand tu aurois planté la pour huit jours tou mari, ton menage, et tes marmots, ne diroit-on pas que tout eut été perdu? Tu agrois fait une étourderie, il est vrai, mais tu en vaudrois cent fois mieux; an lieu qu'en te mellant d'être parfaite, tu ne seras plus houne à rien, et un nauras qu'à te chercher des amis parmi les anges.

Malgré les mécontentements passés, je n'ai pusans attendrissement me retrouver au milien de ma famille: j y ai été reçue avec plaisir, ou du moins avec beaûcoup de caresses. J'attends pour te parler de mon frere que j'aie fait connoissance avec lui. Avec une assez belle figûre: jl a l'air empesé du pays d'où il vient. Il est sérieux et froid; je lui trouve même un peu de morgue: j'ai graud'peur pour la petite personne qu'an lieu d'être un aossi bon mari que les nôtres, il ne tranche un peu du seigneur et maitre.

Mon pere a été si charmé de me voir, qu'il-a quitté pour m'embrasser la relation d'une grande bataille que les Français viennent de gagner en Flandre, comme pour vérifier la prédiction de l'ami de notre ami. Quel bonheur qu'il n'ait pas été là I l'angines-tu le brave Edonard voyant fuir les Auglais, et fuyant lui-même?... Jamais, jamais!... il se fût fait tuer cent fois.

Mais à propos de nos amis, il y a long-temps qu'ils ne nous ont écrit. N'étoit-ce pas hier, je crois, jour de courier? Si tu reçois de leurs lettres, j'espere que tu n'oublieras pas l'intérêt que j'y prends.

Adieu, cousine; il faut partir. J'attends de tes noutelles à Geneve, où nous comptons arriver demain 176 LA NOUVELLE HÉLOISE.
pour diner. Au reste, je t'avertis que de maniere
ou d'autre la noce ne se fera pas sans toi, et que, si
tu ne veux pas venir à Lausanne, moi je viens avec
tout mon monde mettre Clarens au pillage, et boire
les vins de tout l'univers.

II. DE MADAME D'ORBE À MADAME DE WOLMAR.

A NERVEILLE, sœur précheuse : mais tu comptes ûn peu trop, ce me semble, sur l'effet salutaire de tes sermons. Sans jnger s'ils endormoient heanconp autrefois ton ami, je t'avertis qu'ils n'endorment point au ourd'hui ton amie; et celui que j'ai reçu hier an soir, loin de m'exciter au sommeil, me l'a ôté durant la nuit entiere. Gare la paraphrase de mon Argus s'il voit cette lettre! mais j'y mettrai hon ordre, et je te jurre que tu te brûleras les doigts plutôt que de la lui montrer.

Si j'altois te récapituler point par point, j'empiéterois snr tes droits; il vaut mieux suivre ma tête: et puis pour avoir l'air plus modeste et ne pas te donner trop beau jen, je ne veux pas d'abord parler de nos voyageurs et du courier d'Italie. Le pis aller, si cela m'arrive, sera de récrire ma lettre, et de mettre le commencement à la fin. Parlons de la prétendre lady Romston.

Je m'indigne à ce seul titre. Je ne pardonnerois pas plus à Saint-Preux de le laisser prendre à cette fille, qu'à Edouard de le lui donner, et à toi de le reconnoitre. Julie de Wolmar recevoir Lauretta Pisana dans sa maikon! la souffrir auprès d'elle! el 1 mon enfant, y penses-tu? Quelle douceur cruelle est-ce là? Ne sais-tu pas que l'air qui 'rentoure est mortel à l'infamie? La pauvre malheureuse oseroit-elle mèler son haleine à la tienne, oseroit-elle respirer près de toi? Elle y seroit plus mal à son aise qu'un possédé tonché par des reliques; ton scul regard la feroit rentrer en terre: ton ombre seule la tieroit.

Je ne méprise point Laure, à Dieu ne plaise! au contraire, je l'admire et la respecte d'autant plas qu'un pareil retour est héroigne et rare. En est-ce assez pour autoriser les comparaisons basses avec lesquelles tu 'osse profaner to-même! comme si, dans ses plus grandes foiblesses, le véritable amour ne gardoit pas la personne, et ne rendoit pas l'honneur plus jaloux! Mais je l'entenda, et je l'exusé. Les objets éloignés et bas se confoudent maintenant à ta vue; dans ta soblime élévation, tu regardes la terre et n'en vois plus les inégalités : ta dévote huimilité sait mettre à profit jusqu'à ta verin.

Hé bien I que sert tout cela P Les seuliments naturels en reviennent-ils moins? l'amour-propre, en fait-il moins son jen? Malgré toi tu sens ta répugnanne; tu la taxes d'orgueil, tu la vondrois combattre, tu l'imputes à l'opinion. Bonne fillef et depuis quand l'opprobre du vice n'est-il que dans l'opinion? Quelle sociéte conçois-tu possible avec une femme devant qui l'ou ne sauroit nommer la chasteté, l'honnetteté, la vertu; sans lui faire verser des larmes de honte, sans ranimer ses douleurs, sans insulter presque à son repentir? Crois-moi, monange, il faut respecter Laure, et ne la point voir. La fuir est un égard que lui doivent d'honnêtes femmes; elle auroit trop à souffrir avec nous.

Ecoute. Tou cœur te dit que ce mariage ne se doit point faire; n'est-ce pas te dire qu'il ne se fera point?... Notre ami, dis-tu, n'en parle pas dans sa lettre... dans la lettre que tu dis qu'il m'écrit?... et tu dis que cette lettre est fort longue?... Et puis vient le discours de ton mari ... Il est mystérieux ton mari!... Vous êtes un couple de frippons qui me jouez d'intelligence, mais... Son sentiment au reste n'étoit pas ici fort nécessaire ... sur-tout pour toi qui as vu la lettre... ni pour moi qui ne l'ai pas vue... car je suis plus sûre de ton ami, du mien, que de toute la philosophie.

Ah cà! ne voilà-t-il pas déja cet importun qui revient on ne sait comment! Má foi, de peur qu'il ue revienne encore, puisque je suis sur son chapitre, il faut que je l'épuise, afin de n'eu pas faire à denx fois.

N'allous point nous perdre dans le pays des chimeres. Si tu n'avois pas été Julie, si ton ami n'eût pas été ton amant, j'ignore ce qu'il eût été pour moi ; je ue sais ce que j'aurois été moi-même : tout ce que je sais bien, c'est que, si sa mauvaise étoile me l'eût adressé d'abord, c'étoit ait de sa pauvre tête; et, que je sois solle ou uon, je l'aurois infailliblement rendu tou. Mais qu'importe ce que je pouvois être? parlons de ce que je suis. La premiere chose que j'ai fa te a été de t'aimer. Des uos premiers ans mon cour s'absorba dans le tien; toute tendre et sensible que j'eusse été, je ne sus plus aimer ni sentir par moi-mème; tous mes sentiments me viurent de toi; toi seule me tius lien de tout; et je ue vécus que pour être tou amie. Voilà ce que vit la Chaillot; voilà sur quoi elle me jugea." Réponds, cousiue, se trompa-t-elle?

Je sis mon frere de ton ami, tu le sais. L'amant de mon amie me sut comme le sils de ma mere. Ce ne su transcription de mon amie me su cour, qui fit co choix. J'ense cit plus sensible encore, que je ue l'aurois pas sutrement aimé. Je t'embrassois en embrassant la plus chere moitié de toi.méme; j'avois pour garant de la pureté de uce caresses leur propre vivacité. Une fille traite-t-elle ainsi ce qu'elle aime? le traitois-tu toi-même ainsi? Non, Julie; l'amour chez nons est craintif et timide; la réserve et la houte sont ses avances; il s'annouce par ses ressus; et sitôt qu'il transforme en savents les caresses, il en sait bien distinguer le prix. L'amitté est prodigue, mais l'amour ce tarare.

J'avone que de trop étroites liaisons sont toujonre périlleuses à l'âge ou nous étions lui et moi; mais, sous deux le cœur plein du même objet, nous nous accoutumames tellement à le placer entre nous, qu'à moins de l'anéantir nous ne pouvions plus arrivee l'un à l'autre; la familiarité même dont nous avions pris la donce habitude, cette familiarité, dans tout autre cas s'dangereuse, fut alors ma sauve-garde. Nos sentiments dépendent de nos idées; et quand elles ont pris un certain cours, elles en changent difficilement. Nous en avions trop dit sur un ton pour recommencer sur un autre; uous étious trop loin pour revenir su mos pas. L'amour veut faire tout sou pro-

grès lui-mème; il u'aime point que l'amitié lui épargre la moitié du chemin: Enfin, je l'ai dit autrefois, et j'ái lien de le croire encore, on ne prend güere de baisers coupables sur la même bouche où l'on en prit d'innocents.

· A l'appui de tout cela vint celui que le ciel destinoit à faire le court bonheur de ma vie. Tu le sais, cousine, il étoit jeune, bien fait . honnête, attentif. complaisant: il ne savoit pas aimer commetonami; mais c'était moi qu'il aimoit; et quand on a le corur libre, la passion qui s'adresse à nous a toujours quelque chose de contagieux. Je lui rendis donc du mien tout ce qu'il en restoit à prendre ; et sa part fut encore assez bonne pour ne loi pas laisser de regret à son choix. Avec cela qu'avois je à redonter? J'avoue même que les droits du sexe, joints à ceux du de. voir , porterent un moment préjudice aux tiens ; et que livrée à mon nouvel état, je fus d'abord plus épouse qu'amie : mais en revenant à toi je te rapportai deux cœurs au lieu d'un; et je n'ai pas oublie depuis que je suis restée seule chargée de cette double dette.

Que te dirai-je encore, ma donce amie? Au retour de notre ancien maitre, c'étoit pour ainsi dire une nouvelle connoissance à faire. Je crus le voir avec d'autres yeux; je crus sentir en l'embrassant un frémissement qui jusque-là m'avoit été inconnu. Plus cette émotion me fut délicieuse, plus elle me fit de peur. Je m'alarmai comme d'un crime d'un sentiment qui n'existoit peut-être que parcequ'il a 'étoit plus criminel. Je pensai trop que ton amant ne l'étoit plus et qu'il ne pouvoit plus l'être; je sentis trop qu'il étoit libre et que je l'étois aussi. Tu sais le reste, aimable cousine; mes frayeurs, mes scrupules te furent comms anssitôt qu'à moi. Mon cœur sans expérience s'intimidoit tellement d'un état si nouvean pour lui, que je me reprochois mon empressement de te rejoindre, comme s'il n'ent pas précédé le retour de cet ami. Je n'aimois point qu'il fât précisément où je destrois si fort d'être; et je crois que j'aurois moins souffert de sentic ce desir plus tiede que d'imaginer qu'il ne fût pas tout pour toi.

Enfin je te rejoignis, et je fus presque rassurée, Je m'étois moins reproché ma faiblesse après t'en avoir fait l'aven; près de toi je me la reprochois moins encore : je crus m'être mise à mon tour sons ta garde, et je cessai de craindre pour moi, le résolus, par ton conseil même, de ne point changer de conduite avec lui. Il est constant qu'une plus grande réserve ent été une espece de déclaration ; et ce n'étoit que trop de celles qui pouvoient m'échapper malgre moi sans en faire une volontaire. Je con-Tinuai donc d'être badine par honte, et familiere par modestie. Mais peut-être tout cela, se faisant moins naturellement, ne se faisoit-il plus avec la même mesure. De folâtre que j'étois, je devins toutà-fait folle; et ce qui m'en accrut la confiance fut de sentir que je pouvois l'être impunément, Soit que l'exemple de ton retour à toi-même me dounat plus de force pour t'imiter, soit que ma Julie épure tout ce qui l'approche, je me tronvai tout-a-fait tranquille; et il ne me resta de mes premieres emotions qu'un sentiment très doux, il est vrai, NOUV. HÉLOISE. 4.

mais calme et paisible, et qui ne demandoit rien de plus à mon cœur que la durée de l'état ou j'étois.

Qui, chere amie, je suis tendre et sensible aussi. bien que toi; mais je le suis d'une autre maniere : mes affections sont plus vives; les tiennes sont plus penetrantes. Peut-être avec des sens plus animes . ai-je plus de ressources pour leur donner le change : et cette même gaieté qui coûte l'innocence à tant d'autres me l'a toujours conservée. Ce n'a pas toujours été sans peine, il faut l'avouer. Le moyen de . rester venve à mon age, et de ne pas sentir quelquefois que les jours ne sont que la moitie de la vie? . Mais, comme tu l'as dit, et comme tu l'éprouves, la sagesse est un grand moyen d'être sage; car, avec tonte la bonne contenance, je ne te crois pas dans . un cas fort différent du mien. C'est alors que l'enjouement vient à mon se cours, et fait plus peut-être ... pour la vertu que n'eussent fait les graves lecons de la raison. Combien de tois dans le silence de la .. nuit, ou l'on ne peut s'échapper à soi-même, j'ai chasse des idées importunes en méditant des tours pour le leudemain! combien de fois j'ai sauvé les dangers d'un tête-à-tête par une saillie extravagante! Tiens, ma chere, il y a toujours, quand . on est foible, un moment où la gaieté devient sériense; et ce moment ne viendra point pour moi ; voilà ce que je crois sentir, et de quoi je t'ose répondre.

Après cela je te confirme librement tout ce que je l'ai dit dans l'Elysée sur l'attachement que j'ai senti naître, et sur tout le bonheur dont j'ai joui cet hiver. Je m'en livrois de meillenr cœur au charme de vivre avec ce que j'aime en sentant que je ne desirois rien de plus. Si ce temps eût dinétonjonts, je n'en aurois jamis sonhaité un autre. Ma gaieté venoit de contentement, et non d'artifice. Je tournois en espiéglerie le plaisir de m'ocvenper de lui sans oesse: je sentois qu'en me bornant 'a rire je ne m'apprétois point de jhléur.

Ma foi, cousine, j'ai cru m'appercevoir quelquefois que le jeu ne lui déplaisoit pas trop à lui-même. Le ruse n'étoit pas fache d'être fache; et il ne s'appaisoit avec tant de peine que pour se faire appaiser plus long-temps. J'en tirois occasion de lui tenir des propos assez tendres en paroissant me moquer de lui; c'étoit à qui des deux seroit le plus enfant. Un jour qu'en ton absence il jonoit anx échees avec ton mari, et que je jonois au volant avec la l'anchon dans la même salle, elle avoit le mot et i'observois notre philosophe. A son air humblement fer et à la promptitude de ses coups, je vis qu'il avoit beau jen. La table étoit petite, et l'echiquier débordoit. attendis le moment; et, sans paroitre y ticher, d'un revers de raquette je renversai l'échec-et-mat. Tu ne vis de tes jours pareille colere: il tott si furieux, que lui avant laissé le choix d'un souffle: ou d'un baiser pour ma pénitence, il se détourna quand je lui présentai la jone. Je lui demandai pardon : il fut inflexible. Il m'anroit laissée à genoux si je m étoit mise. Je finis par lui faire une autre piece qui lui fit oublier la premiere, et nous fûmes meilleurs amis que jamais.

Avec une autre méthode infailliblement je m'en

serois moins bien tirée; et je m'appereus une fois que, si le jeu fût deveun serieux, il eût na tron l'être. C'étoit un soir qu'il nous accompagnoit ce duo si simple et si touchaut de Leo, Vado a morir. ben mio. Tu chantois avec assez de négligence; je n'en faisois pas de même; et, comme j'avois une main appnyée sur le clavecin au moment le plus pathetique et où j'étois moi-même émue, il applique sur cette main un baiser que je sentis sur mon cœur. Je ne connois pas bien les baisers de l'amour; mais ce que je peux te dire, c'est que jamais l'amitié. pas même la nôtre, n'en a donné ni reçu de semblable à celui-là. He bien! mon enfant, après de pareils moments que devient-on quand on s'en va rêver senle et qu'on emporte avec soi leur souvenir? Moi je troublai la musique : il fallut danser ; je fis danser le philosophe. On soupa presque en l'air; ou veilla fort avant dans la uuit; je fus me coucher bien lasse, et je ne fis qu'un sommeil.

J'ai donc de l'ort bonnes raisons pour ne point géner mon humeur ni chauger de manieres. Le moment qui reudra ce changement nécessaire est situation par le compart qui trop tot d'être prude et résprée. Tandis que je compte eucore par vingt, je me dépèche d'user de mes droits; car, passé la trentaine, on n'est plus folle, mais ridicule. Et ton épilogueur d'homme ose bien me dire qu'il ne me reste que six mois encore à retorruer la salade avec les doigts. Patieuce! pour payer ce sarcasme je prétends la lui retourner dans six ans, et je te jure qu'il faudra qu'il à mange. Mais revenoss.

Si l'on n'est pas maitre de ses sentiments, au moins on l'est de sa conduite. Saus doute je demanderoisan éiel un occur plus tranquille; mais puissé; à mon dernier jour offrir au souverain juge une vie anssi pen eriminelle que celle que j'ei passée cet hiver! En vérité, je ne me reprochois rieu auprès du seul homme qui pouvoit me rendre coupable. Ma chere, il n'en est pas de même depuis qu'il est parti; en m'accoutumant à penser à lui dans son absence, j'y pense à tons les instants du jour; et je trouve son image plus daugereuse que su personne. S'il est loiu, je suis amoureuse; il lest près, je ne suis que folle; qu'il revienne, et je ne le crains plus.

Au chagrin de son éloignement s'est jointe l'inquiétude de son rève. Si tu as tout mis sur le compte de l'amour, tu t'es trompée : l'amitié avoit part à ma tristesse. Depuis leur départ, je te voyois pale et changée : à chaque instant je pensois te voir tomher malade. Je ne suis pas crédule mais craintive. Je sais bien qu'un songe u'amene pas un évenement. mais j'ai toujours peur que l'évenement n'arrive à sa suite. A peine ce maudit rêve m'a-t-il laisse une nuit tranquille, jusqu'à ce que je t'aie vue bien remise et reprendre tes couleurs. Dussé-je avoir mis sans le savoir un intérêt suspect à cet empressement, il est sur que j'aurois donné tout an monde pour qu'il se fut montré quand il s'en retournacomme un imbécille. Enfin ma vaine terreur s'en est allee avec ton mauvais visage. Ta sante, ton appétit, ont plus fait que tes plaisanteries; et je t'ai vue si bien argumenter à table contre mes frayeurs, qu'elles se sont tout-à-fait dissipées. Pour surcroit

de bonheur il revient; et j'en suis charmée à tous égards. Son retour ne m'alarme point, il me rassure; et sitôt que hous le verrons, je ne craindrai plus rien pour tes jours ni pour mon repos. Cousine, conservemoi mon amie, et ne sois pas en peine de la vienne; je réponds d'elle taut qu'elle t'aura... Mais, mon dien! qu si-je donc qui m'inquiete encore et me serre le cœur sans savoir pourquoi? Ah! mon enfant, faudra-t-il nn jour qu'une des deux survive à l'autre? Malheur à celle sur qui doit tombeştun sort si cruel! elle restera peu digne de vivre, on sera morte avant as mort.

Pourrois-tu me dire à propos de quoi je m'épuise en sottes lamentations? Foin de ces terreurs paniques qui n'ont pas le sens commun! au lieu de parler de mort, parlons de mariage; cela sera plus amusant. Il y a long-temps que cette idée es : venue à ton mari ; et s'il ne m'en eut jamais parle, peut-être ne me fut-elle point venue à moi-même. Depuis lors j'y ai pense quelquefois, et toujours avec dedain. Fi! cela vicillit nue jeune veuve. Si j'avois des enfants d'un second lit, je me croirois la grand'mere de ceax du premier. Je te trouve aussi fort bonne de faire avec légèreté les houneurs de ton amie, et de regarder cet arrangement comme un soin de ta benigne charité. Oh bien! je t'apprends, moi, que toutes les raisons fondées sur tes soucis obligeants ne valent pas la moindre des miennes contre un second mariage.

Parlons sériensement. Je n'ai pas l'ame assez basse pour faire entrer dans ces raisons la honte de ma rétracter d'un engagement téméraire pris avec moi.

scule, ni la crainte du blâme en faisant mon devois. ni l'inégalité des fortunes dans un cas où tout l'honneur est pour celui des deux à qui l'autre veut bien devoir la sienne : mais, sans répéter ce que je t'ai dit tant de fois sur mon humeur independante et sur mon éloignement naturel pour le joug du mariage, je me tiens à une seule objection, et je la tire de cette voix si sacrée que personne au monde ne respecte autant que toi. Leve cette objection, cousine, et je me rends. Dans tons ces jeux qui te donnent tant d'effroi, ma conscience est trauquille. Le souvenir de mon mari ne me fait point rougir; j'aime à l'appeler à témoin de mon innocence : et pourquoi craindrois-je de faire devant son image ton! ce que je faisois autrefois devant lui? En seroit-il de même, ò Julie, si je violois les saints engagements qui nous unirent; que j'osasse jurer à nn autre l'amour éternel que je lui jurai tant de fois ; que mon cœnr, indignement partagé, dérobat à sa mé, moire ce qu'il donneroit à son successeur, et ne pût sans offenser l'un des deux remplir ce qu'il doit à l'antre? Cette même image qui m'est si chere ne me donneroit qu'épouvante et qu'effroi ; sans cesse elle viendroit empoisonner mon bonheur, et son souvenir qui fait la doucenr de ma vie en feroit le tourment. Comment oserois-tu me parler de donner un successeur à mon mari après avoir juré de n'en jamais donner au tien? comme si les raisons que tu m'allegues t'étoient moins applicables en pareil cas! Ils s'aimerent! c'est pis encore. Avec quelle indignation verroit-il un homme qui lui fut cher asurper ses droits et rendre sa femme infidele! Enfin , quand

il seroit vrai que je ne lui dois plus rien à lui-même . ne dois-je rien au cher gage de son amour? et puis-je eroire qu'il eût jamais voulu de moi s'il eût prévu que j'eusse un jonr exposé sa fille unique à se voir confondue avec les enfants d'un autre?

Encore un mot, et j'ai fini. Qui t'a dit que tous les obstacles viendroient de moi seule? En répondant de celui que cet engagement regarde, n'as-tu point plutôt consulté ton desir que ton pouvoir? Quand tn serois sûre de son aveu, n'aurois-tu done ancnn scrupnle de m'offrir nn cœnr usé par une autre passion? Crois-tu que le mien dûts'en contenter. et que je pusse être henreuse avec un homme que je ne rendrois pas heurenx? Cousine, pense-s-y mieux; sans exiger plus d'amour que je n'en puis ressentir moi-même, tous les sentiments que j'accorde je veux qu'ils me soient rendus; et je suis trop honnête femme ponr ponvoir me passer de plaire à mon mari. Quel garant as-tu donc de tes espérances? Un certain plaisir à se voir, qui peut être l'effet de la seule amitié; un transport passager, qui pent naître à notre age de la seule différence du sexe; tont cela suffit-il pour les fonder? Si ce transport eut produit quelque sentiment durable, est-il croyable qu'il s'en fût tû non seulement à moi, mais à toi, mais à ton mari, de qui ce propos n'eût pu qu'être favorablement recu? En a-t-il jamais dit un mot à personne? Dans nos tête-à-tête a-t-il jamais été question que de toi? a-t-il jamais été question de moi dans les vôtres? Puis-je penser que s'il avoit en là-dessus quelque secret pénible à garder, je n'aurois jamais apperçu sa contrainte, ou qu'il ne lui seroit jamais échappe

d'indiscrétion? Eufin, même depuis sou départ, de laquelle de nous deux parlet-il le plus dans ses lettres, de laquelle est-il goegné dans ses souges? de t'admire de me croire sensible et tendre, et de ne pas inaginer que je me dirai tout cela? Mais j'apperçois vos russes, manignonhe; e'est pour vons donper divoir de la companyation de la companyation de rais suive mou cœur aux dépens du vôtre. Je ne suis pas la dupe de ce tonr-là.

Voils toute ma confession, cousine: je ] at faite pour t'eclairer et nou pour te coutredire. If me reste à te déclarer ma résolution sur cette affaire. The comois à présent mon intérieur aussi bien et peut-être mieux que moi-même: mon honneur, mon bonheur, te sont chers autant qu' à moi; et dans le calme des passions la raison te fera mieux voir où je dois trouver l'un et l'autre. Charge-toi donc de ma conduite; je t'en remets l'entiere direction. Rentrous dans notre état naturel et changeons entre nous de métier; nous nous en ticrons mienx toutes deux. Gouverne; je serai doctie: c'est à toi de vouloir ce que je dois faire, à moi de faire ce que tu vondras. Tiens mon ame à couvert dans la tienue; que sert aux miseparables d'en avoir denx?

Ah cal revenons à présent à nos voyageurs. Mais j'ai déjà tant parlé de l'un que je n'ose plus parler de l'autre, de peur que la diférence du style ne se fit un peu trop sentir, et que l'amitié même que j'ai pour l'Anglais ne dit trop en faveur du Snisse. Et puis que dire sur des lettres qu'on n'a pas vues? Tu devois bien au moins m'enyoyer cell de mylord Edouard: mais tu n'as osé l'enyoyer sans l'autre, et

tu as fort bien fait... Tu pouvois pourtant faire mieux encore... Ah! vivent ies duegnes de vingt aus! elles sont plus traitables qu'à trente.

Il faut au moins que je me venge en t'appreuant ee que tu as opéré par cette belle réserve; c'est de me faire imaginer la lettre en question... cette lettre si... cent fois plus si qu'elle ne l'est réellement, De dépit je me p'ais à la remplir de choses qui n'y sauroient être. Va, si je u'y suis pas adorée, c'est à toi que je ferai payer tout ce qu'il en faudra rabattre.

En vérité, je ne sais après tout cela comment tu m'oses parler du courier d'Italie. Tu prouves que mon tort ne fut pas de l'attendre, mais de ne pas l'attendre assez long-temps. Un pauvre petit quartd heure de plus, j'allois au-devant du paquet, et je m'en emparois la premiere, je lisois le tout à mon aise; et c'étoit mon tour de me faire valoir, Les raisins sont trop verds. On me retieut deux lettres : mais j'en ai deux autres que, quoi que tu puisses croire, je ne changerois silrement pas contre celle-la, quand tous les si du monde y seroient. Je te jure que si celle d'Henriette ne tient pas sa place à côté de la tienne, c'est qu'elle la passe, et que ni toi ni moi n'ecrirons de la vie rien d'aussi joli. Et nuis on se donnera les airs de traiter ce prodice de petite impertinente! ah! c'est assurément pure jalousie. En effet, te voit-ou jamais à genoux devant elle lui baiser humblement les deux mains l'une après l'autre? Grace à toi, la voilà modeste comme une vierge, et grave comme un Caton; respectant tout le monde, jusqu'à sa mere : il n'y a plus le mot

pour rire à ce qu'elle dit; à ce qu'elle écrit, passe encore. Aussi, depuis que j'ai découyert ce nouveau talent, avant que tre gâtes ses lettres comme ses propos, je compte établir de sa chambre à la mienne un courier d'Italie dont on n'escamotera point les naquets.

Adieu, petite cousine. Voilà des réponses qui l'apprendront à respecter mon crédit remaissant. Je voulois te parler de ce pays et de ses habitants: mais il faut mettre fin à ce volume; et puis tu m'as toute brouillée avec tes fautsisies, et le mari m'a presque fait oublier les hôtes. Comme nousavons encorecinq on six jours à rester ici, et que j'autai le temps de mieux revoir le peu que j'ai vu, tu ne perdras rien pour attendre, et tu peux compter sur un second tome avant mon départ.

#### III. DE MYLORD ÉDOUARD À M. DE WOLMAR.

Now, cher Wolmar, vous ne vous êtes point trompé, le jeune homme est sûr; mais moi je ne le suis guere, et j'ai failli payer cher l'expérience qui m'en a convaincu. Sans lui je succombois moi-même, â l'épreuve que je lui avois destinée. Vous savez que pour contenter sa reconnoissance, et remplir son ecur de nouveaux objets, j'affectois de donner à ce voyage plus d'importance qu'il n'en avoit réellement. D'anciens penchants à flatter, une vieille labitude à suive euoore une fois; voilà, avec ce qui se rapportoit à Saint-Preux, tout ce qui m'engageoit

## LA NOUVELLE HELOISE,

à l'entreprendre. Dire les derniers adieux aux attachements de ma jeunesse, ramener un ami parsistement guéri; voilà tont le fruit que j'eu voulois recueillir.

Je vous ai marque que le songe de Villeneuxe m'avoit laisse des inquiérudes: ce songe me rendit suspects les transports de joie auxquels il s'étoit l'irré quand je lui avois annoncé qu'il ctoit le maître d'élever vos cafants et de passer sa vie avec vous. Pour mieux l'observer dans les effusions de son cœur, j'avois d'altord prévenn ses difficultés; en lui déclarant que je m'établirois moi-méme avec vous, je ne lais-ois plus à son amitié d'objections à me faire; mais de nouvelles résolutions me firent charger de langage.

Il n'eut pas vu trois fois la marquise, que nous fimes d'accord sur son compte. Maliteureusement pour elle, elle voulut le ragner, et ne fit que lui montrer ses artifices. L'infortuncel que de grandes qualités sans veru ! que d'amour sans houneur! Cet amour ardent et vrai me touchoit, m'attachoit, nourrissoit le mien; mais il prit la teinte de son ame noire, et finit par me faire horreur. Il ne fut plus question d'elle.

Quand il eut vu Laure, qu'il conunt son cœur, sa beauté, son e-prit, et cet attachemeut sans exemple, trop fait pour me rendré heureux, je résolus de me servir d'elle pour bien celaireir l'etat de Saint-Prenz. Si j' pouse Laure, lui dis-je, mon desseiu n'est pas de la mener à Laudres, où quel-qu'uu pourroit le reconnoître, mais dans des lieux où l'on sait honorer la verin par-tont où elle est ;

vons remplirez votre emploi, et nous ne cesserons point de vivre ensemble. Si je ne l'épouse pas, il et temps de me recueillir. Vous connoissez ma maison d'Oxford-Shire, et vous choisirez d'élever les enfants d'un de vos amis, on d'accompagner l'autre dans sa solitude. Il me fit la réponse à laqui-lle je pouvois m'attendre: mais je voulois l'observer par sa conduite. Car si pour vivre à Clarens il favorisoit un mariage qu'il evit dù blamer, ou sé, dans cette occasion délicate, il préféroit à son bonheur la gloire de son ami, dans l'un et dans l'autre cas l'épreuve étoit faite, et son ceure fetoi tjugé.

Je le trouvai d'abord tel que je le desirois, ferme contre le projet que je feignois d'avoir, et armé de tontes les raisons qui devoient m'empêcher d'épouser Laure. Je sentois ces raisons mieux que lui, mais ie la vovois sans cesse, et je la voyois affligée et toudre. Mon cœur, tout-à-lait détaclié de la meronise, se fixa par ce commerce assidu. Je tronvai dans les sentiments de Laure de quoi redoubler l'attachement qu'elle m'avoit inspiré. J'ens houte de sacrifier à l'opinion, que je méprisois, l'estime que ie devois à son mérite: ne devois-je rien aussi à l'esperance que je lui avois donnée, sinon par mes discours, au moins par mes soins? Sans avoir rien promis, ne rien tenirc'étoit la tromper; cette tromperie étoit barbare. Enfin, joignant à mon penchant une espece de devoir, et songeant plus à mon bonheur qu'à ma gloire, j'achevai de l'aimer par raison : je résolus de pousser la feinte aussi loin qu'elle pouvoit aller, et jusqu'à la réalité même si je ne pouvois m'en tirer autrement sans injustice.

MOUV. BÉLOISE. A.

Cependant je sentis augmenter mon inquiétude, sur le compte du jeune homme, voyant qu'il ue remplissoit pas dans tonte sa force le rôle dont il s'étoit chargé. Il s'opposoit à mes vues, il improuvoit le nœnd que je voulois former; mais il combattoit mal mou inclination naissante, et me parloit de Laure avec taut d'éloges, qu'en paroissant me détourner de l'épouser, il augmentoit mon penchaut pour elle. Ces contradictions m'alaurmeent. Je ne le trouvois point aussi ferme qu'il auroit du l'être: il sembloit n'oser heurter de front mon sentiment, il mollissoit courte ma résistance, il craignoit de me fâcher, il n'avoit point à mon gré pour son devoir l'intrépidité qu'il inspire à ceux qui l'aiment.

D'autres observations augmenterent ma défiance; je sus qu'il voyoit Laure en secret; je remarquois entre eux des signes d'intelligence. L'espoir de s'unir à celui qu'elle avoit taut aime ne la rendoit point gaie. Je lisois bieu la même tendresse dans ses regards; mais cette tendresse n'étoit plus mêlée de joie à mou abord, la tristesse y dominoit toujours. Souvent, dans les plus doux épanchements de son cœur, je la voyois jeter sur le jeune homme un coupd'œil à la dérobée, et ce conp-d'œil étoit suivi de quelques larmes qu'on cherchoit à me cacher. Enfin le mystere fut poussé au point que j'en fus alarmé. Jugez de ma surprise. Que pouvois-je penser? N'avois-je rechauffe qu'un serpent dans mon sein? Jusqu'où n'osois-je point porter mes soupçous et lui rendre son ancienné injustice! Foibles et malheureux que nous sommes! e'est nous qui faisons nos propres maux. Pourquoi nous plaindre que les méchants nous tourmentent, si les bons se tourmentent encore entre eux?

Tout cela ne fit qu'achever de me déterminer. Quoique j'ignorasse le fond de cette intrigue, je voyois que le cœur de Laure étoit 60ijours le même; et cette épreuve ne me la rendoit que plus chere. Je me proposois d'avoir une explication avec elle avant la conclusion; mais je voulois attendre jusqu'au denier moment, pour prendre auparavant par moimème tous les éclaircissements possibles. Pour lui, j'étois résolu de me convaincre, de le convaincre, enfin d'aller jusqu'au bout avant que de lui rien dire ni de prendre un parti par rapport à lui, prévoyant une rupture infaillible, et ne voulaut pas mettre un bon naturel et vingt ans d'honneur en balance avec des soupcons.

La marquise n'ignoroit rien de ce qui se passoit entre nous. Elle avoit des épies dans le couvent de Laure, et parvint à savoir qu'il étoit question de mariage. Il n'en fallut pas davantage pour réveiller ses fureurs: elle m'ecrivit des lettres menaçantes. Elle fit plus que d'écrire; mais comme ce n'étoit pas la premiere fois, et que nous étions sur nos gardes, set tentaives fureur vaines. J'ens seulement le plaisir devoir dans l'occasion que Saint-Preux savoit payer de sa personne, et ne marchandoit pas sa vie pour sauver celle d'un ami.

Vaincue par les transports de sa rage, la marquise tomba malade et ne se releva plus. Ce fut là le terme

de ses tourments (1) et de ses crimes. Je ne pus apprendre son état sans en être afflijé. Je lui envoyai le docteur Eswin; Saint-Peux y fut de ma part elle ne voulut voir ni l'un ni l'autre; elle ne voulut pas même eutendre parler de moi, et m'açcabla d'imprécations horribles chaque fois qu'elle entendit prononcer mon nom. Je gémis sur elle, et sentis mes blessures prêtes à se rouvrir. La raison vain-quit encore; mais j'ensse été le dernier des hommes de songer au mariage, taudis qu'une femme qui me fut si chere étoit à l'extrémité. Saint-Preux, craignant qu'enfin je upusse résister au desir de la voir, me proposa le voyage de Naples, et j'y consentis.

Le surlendemain de notre arrivée, je le vis entrer dans ma chambre avec une contenance ferme et grave, et tenant une lettre à la main, Tem 'éépiai. La marquise est morte! Plût à Dien! reprit-il froidement; il vant mieux n'être plus que d'exister pour mal faire. Mais ce u'est pas d'elle que je vieus vous parler; écontez-moi. J'attendis en silence.

Mylord, me dit.il, en me donnant le saint nom d'ami vous m'apprites à le porter. J'ai rempli la fonction dont vous m'avez chargé; et vous voyant prêt à vous oublier, j'ai dù vous rappeler à vous-même. Vous n'avez pu rompre une chaîne que par une autre. Toutes deux étoient indignes de vous. S'il n'eit été question que d'un mariage inégal, je vous aurois dit, Songez que vous étes pair d'Am-

<sup>(1)</sup> Par la lettre de mylord Edouard ci-devant supprimée, on voit qu'il pensoit qu'à la mort des mécliants leurs amos étoient anéanties.

gleterre, et renoncez sux honneurs du monde, ou respectez l'opinion. Mais un mariage abject!... vous!... Choisissez mieux votre éponse. Ce n'est pas assez qu'elle soit vertueuse, elle doit être sans tache... La femme d'Edouard Bomston n'est pas facile à trouver. Vovez ce que l'ai fait.

Alors il me remit la lettre. Ellectoit de Laure. Je ne l'ouvris pas saus émotion. « L'amour a vaincu , se me disoit-elle vous avez voulu m'éponser; je nis « contente. Votre ami m'a dicté mon devoir; je le « remplis sans regret. En vous déshonorant j'aurois « vécu malheureuse; en vous laisssant votre gloire ; je erois la partager. Le sacrifice de tout mon honheur à nu devoir si cruel me fait oublier la honte de ma jetunesse. Adieu; dès cet instant je cesse d'être en votre pouvoir et au mieu. Adieu pour ajamais. O Edouard la portez pas le desespoir dans « ma retraite; écoutes mon dernier vœu. Ne donnez à nulle autre une place que je n'ai pu remplir. Il fut « au monde un cœur fait pour vous, et c'étoit celui « de Laure. »

L'agitation m'empéchoit de parler. Il profits de mon silence pour me dire qu'après mon départ elle avoit pris le vois dans le couvent où elle étoit pensionnaire; que la cour de Rome, informée qu'elle devoit épouser un luthérien, avoit donné des ordres pour m'empécher de la revoir; et il m'avoua franchement qu'il avoit pris tous ces soins de coucert avec elle. De m'orposai point à vos projets, continua-til, aussi vivement que je l'aurois pu, craignant un retour à la marquise, et voulaut donner le change à cette ancienne passion par celle de Laure.

En vous voyant aller plus loin qu'il ne falloit, jessa d'abord parler la raison; mais ayant trop aeguis par nes propres sautes le droit de me défier d'elle, je sondai le corté : e Laure; et y trouvant toute la générosité qui est inséparable du veitable anour, je n'en prévalus pour la porter au sacrisice qu'elle vient de faire. L'assurance de n'être plus l'objet de votre mépris lui releva le courage et la rendit plus digne de votre catime. Elle a fait son devoir; il saut faire le vôtre.

Alors s'approchant avec transport, il me dit en me serrant contre sa poitrine: Ami, je lis, dans le sort commun que le ciel nons envoie, la loi commune qu'il rous prescrit. Le regne de l'amour est passé, que celui de l'aunitie commence; mon cœur n'entend plus que sa voix sacrée, il ne connoit plus d'autre chaîne que celle qui me lie à toi. Choisis le séjour que tu veux babiter; Clarens, Oxford, Londres, Paris, ou Rome; tout me convient pourvu que nous y vivious ensemble. Va, viens où tu voudras, chirche un asile en quelque lieu que ce puisse être, je te suivrai par-tout: j'en fais le serment solennel à la face du Dieu vivant, je ne te quitte plus qu'à la nott.

Je fus touché. Le zele et le fen de cet ardent jeune homme éclatoient dans ses yeux. J'oubliai la marquise et Laure. Que peut-on regretter au monde quand on y conserve un auni? Je vis aussi, par le parti qu'il prit sans hésiter dans cette cocasion, qu'il éteit guéri véritablement, et que vous n'aviez pas peculu vos peines; enfin j'ossi croire, par le ven qu'il fut de si bou cœur de rester attaché à moi;

qu'il l'étoit plus à la vertu qu'à ses anciens penchants. Je puis donc vous le ramener en toute confiance. Oui, cher Wolmar, il est digne d'élever des hommes, et, qui plus est, d'habiter votre maison.

Peu de jours après j'appris la mort de la marquise. Il y avoit long-temps pour moi qu'elle étoit morte; cette perte ne me toucha plus. Jusqu'ici j'avois regardé le mariage comme une dette que chacun contracte à sa naissance envers son espece, envers son pays, et j'avois résolu de me marier moins par inclination que par devoir. J'ai changé de sentiment. L'obligation de se marier n'est pas commune à tous ; elle dépend pour chaque homme de l'état où le sort l'a placé: c'est pour le peuple, pour l'artisan, pour le villageois, pour les hommes vraiment utiles, que le célibat est illicite; pour les ordres qui dominent les autres , auxquels tout tend saus cesse , et qui ne sent toujours que trop remplis, il est permis et même convenable. Saus cela l'état ne fait que se dépeupler par la multiplication des sujets qui lui sont à charge. Les hommes auront toujours assez de maîtres, et l'Angleterre manquera plutôt de labourenrs que de pairs.

Je me crois done libre et maitre de moi dans la condition où le ciel m'a fait naitre. A l'âge où je suis on ne répare plus les pertes que mon cour a faites. Je le dévoue à cultiver ce qui me reste, et ne puis raieux le rassembler qu'a Clarens. J'accepte done toutes vos offres, sous les conditions que ma fortune y doit mettre, afin qu'elle ne me soit pas inutile; Après l'engagement qu'a pris Saint-Preux, je n'ai

plus d'autre moyen de le tenir auprès de vous que d'y demenrer moi-même; et si jamais il y est de trop, il me suffira d'en partir. Le seul eubarras qui me reste est pour mes voyages d'Angleterre; car quoi-que je n'aie plus aucuu crédit dans le parlement, il me suffit d'en être membre pour faire mon devoir jusqu'à la fin. Mais j'ai nn collegue et un ami sûr, que je pnis charger de ma voix dans les affaires courantes. Dans les occasions où je croirai devoir m'y trouvermoi-même, notre éleve pourra m'accompagner, même avec les siens quand ils seront nn peu plus grands, et que vous voudrez bien nous les confier. Ces voyages ne sauroient que leur être utiles, et ne seront pas assez longs pour affliger beaucoup leur mere.

Je n'ai point montré cette lettre à Saint-Preux : ne la montrez pas entiere à vos dames; il convient que le projet de cette épreuve ne soit jamais conuu que de vous et de moi. Au surplus, ne leur cachez rien de ce qui fait honneur à mon digne ami, même à mes dépens. Adien, cher Wolmar, Je vous envoie les dessins de mon pavillon. Réformez, changez comme il vous plaira; mais faites-y travailler dès-àprésent, s'il se peut. J'en voulois ûter le salon de musique; car tous mes gouts sont éteints, et je ne me soncie plus de rien. Je le laisse, à la priere de Saint-Prenx qui se propose d'exercer dans ce salon vos enfants. Vons recevrez aussi quelques livres pour l'augmentation de votre bibliotheque. Mais que tronverez-vous de nouveau dans des livres? O Wolmar! il ne vous manque que d'apprendre à lire dans celui de la nature pour être le plus sage des mortels.

#### IV. DE M. DE WOLMAR À MYLORD ÉDOUARD.

I u me suis attendu, cher Bomston, au dénouement de vos longues aventures. Il eut paru bien étrange du'avant résisté si long-temps à vos penchants, vous eussiezattendu pour vous laisser vaiucre qu un ami vint vous soutenir, quoiqu'à vrai dire on soit souvent plus foible en s'appuyant sur un autre que quand on ne compte que sur soi. J'avoue pourtant que je sus alarme de votre derniere lettre où vous m'annonciez votre mariage avez Laure comme une affaire absolument décidée. Je doutai de l'évènement malgré votre assurance ; et si mon attente ent été trompée, de mes jours je n'aurois revu Saiut-Preux. Vous avez fait tous deux ce que j'avois espéré de l'un et de l'autre, et vous avez trop bien justifié le ingement que j'avois porté de vous pour que je ne sois pas charme de vous voir reprendre nos premiers arrangements. Venez, hommes rares, augmenter et partager le bonheur de cette maison. Quoi qu'il en soit de l'espoir des croyants dans l'antre vie, j'aime à passer avec eux celle-ci; et je sens que vous me convenez tous mieux tels que vons êtes que si vous aviez le malheur de penser comme moi.

Au reste vous savez ce que je vous dis sur son sujet à votre départ. Je n'avois pas besoin pour le juger de votre épreuve; car la mienne étoit faite, et je crois le connoître autant qu'un homme eu peu

connoître un autre. J'ai d'ailleurs plus d'une raison de compter sur son cœur, et de bien meilleures eautions de lui que lui-même. Quoique dans votre renoncement au mariage îl paroisse vouloir vous imiter, peut-être trouverez-vous ici de quoi l'engager à changer de système. Je m'expliquerai mieux après votre retour.

Quant à vous, je trouve vos distinctions sur le célibat toutes nouvelles et fort subtiles. Je les crois même judicieuses pour le politique qui balance les forces respectives de l'état afin d'en maintenir l'équilibre. Mais je ne sais si dans vos principes ces raisons sont assez solides pour dispenser les particuliers de leur devoir envers la nature. Il sembleroit que la vie est un bien qu'on ne reçoit qu'à la charge de le transmettre, une sorte de substitution qui doit passer de race en race, et que quiconque eut un pere est obligé de le devenir. C'étoit votre sentiment jusqu'ici, c'étoit une des raisons de votre voyage : mais je sais d'où vous vient cette nouvelle philosophie; et j'ai vu dans le billet de Laure un argument auquel votre cœur n'a point de réplique.

La petite cousine est depuis huit ou dix jours à Geneve avec sa famille pour des emplettes et d'autres affaires. Nous l'attendons de retour de jour en jour. J'ai dit à ma semme de votre lettre tout ce qu'elle en devoit savoir. Nous avions appris par M. Miol que le mariage étoit rompu; mais elle ignoroit la part qu'avoit Saint-Preux à cet évènement. Soyez sur qu'elle n'apprendra jamais qu'avec la plus

vive joie tout ce qu'il fera pour mériter vos bienfaits et justifier votre estime. Je lui si montré les dessins de votre pavilloi, elle les trouve de très hon goût: nous y-ferous pourtant quelques changements que le local exige et qui rendrout votre logement plus commode: vous les approuveres sirement. Nous attendous l'avis de Claire avant d'y toncher; car vous saves qu'on ne peut rien faire sans elle. En attendant j'ai deja mis du monde en œuvre, et j'espere qu'avant l'hiver la maconuerie sera fort avancée.

Je vous remercie de vos livres : mais je ne lis plus cenx que j'entends, et il est trop tard pour appreudre à lire ceux que je n'entends pas. Je suis pourtant moins ignorant que vous ne m'accusez de l'être. Le vrai livre de la nature est pour, moi le cœur des hommes; et la preuve que j'y sais lire est daus mon amitié pour vous.

·····

V. DE MADAME D'ORBE À MADAME DE WOLMAR.

Jar hien des griefs, consine, à la charge de ce séjour. Le plus grave est qu'il me donne envie d'y rester. La ville est charmante, les habitants sont hospitaliers, les nœurs sont honnétes; et la liberté, que j'aime sur toutes choses, semble s'y être réfagiée. Plus je contemple ce petit état, plus je trouve qu'il est beau d'avoir une patrie; et Dieu garde de mal tous ceux qui peusent en avoir une, et n'ont

pourtant qu'un pays! Pour moi, je sens que si j'étois née dans celoi-ci, j'aurois l'ame toute romaine. Je n'oserois pourtant pas trop dire à présent,

Rome n'est plus à Rome, elle est toute où je suis; ear j'aurois peur que dans ta malice tu n'allasses penser le contraire. Mais pourquoi donc Rome, et.

penser le contraire. Mais pourquoi donc Ro toujours Rome? Restons à Geneve.

Je ne te dirai rieu de l'aspect du pays. Il ressemble au nôtre, excepté qu'il est moins montueux, plus champêtre, et qu'il u'a pas des chalets si voisius (1). Je ne te dirai rien non plus du gouvernement. Si Dieu ne t'aide, mon pere t'eu parlera de reste: il passe tonte la journée à politiquer avec les magistrats dens la joie de son cœur; et je le voix deja très mal édifié que la gasette parle si peu de Geneve. Tu peux juger de leurs conférences par mes lettres. Quand ils m'excedent, je me dérobe, et je t'ennue pour me désenuyer.

Tout ee qui m'est resté de leurs longs entretiens, c'est beaucoup d'estime pour le grand sens qui regue en cette ville. A voir l'action et réaction untuelles de toutes les parties de l'état qui le tienneux en équilibre, on ne peut douter qu'il n'y ait plus d'art et de vrai talent employés au gouvernement de cette petite république qu'à celui des plus vastes empires, où tout se soutient par sa propre masse, et où les rémes de l'état peuvent tombre entre les

<sup>&#</sup>x27;(1) L'éditeur les croît un peu rapprochés.

maius d'un sot saus que les affaires cessent d'alter. Le te réponds qu'il n'en seroit pas de même ici. Je n'entends jamais parler à mon pere de tons ces grands ministres des grandes cours sans songer à ce pauvre missicien qui barbouilloit si fièrement sur notre grand orgue (s) à Laussanne, et qui se croyoit un fort habile homme parcequ'il faisoit heaucoup de bruit. Ces gens-ci n'ont qu'une petite épinette; mais ils en savênt tirer une bonne harmonie, quoion'elle soit souvent assex annul d'accord, or on'elle soit souvent assex annul d'accord, a

Je ne te dirai rien non plus... Mais à force de en te rien dire je ne finirois pas. Parlons de quelque chose pour avoir plutôt fêit. Le Genevois est de tous les peuples du monde celui qui cache le moins son caractere et qu'on connoit le plus promptement. Ses mœurs, ses vices même, sont mèlés de franchise. Il se sent naturellement bon; et-cela lui suffit pour ne pas craindre de se montrer tel qu'il est. Il a de la générosité, du sens, de la pénération; mais il aime trop l'argent: délaut que j'attribue à sa situation qu'il e lui rend nécessaire; car le territoire ne suffiroit pas pour nourrir les habitants.

Il arrive de la que les Genevois, épars dans l'Europe pour s'enrichir, imitent les grands airs des

<sup>(</sup>x) Il y avoit grande orgue. Je remarquerai, pour cenx de nos Suisses et Genevois qui se piquent de parler correctement, que le mot orgue est masculin au singulier, féminin au pluriel, et s'emploie également dans lex deux nombres; mais le singulier est plus élégant.

étrangers, et après avoir pris les vices des pays où ils ont vécu (1), les rapportent chez eux en triomple avez leurs trésors. Aiusi le luxe des autres penjeles l'eur fait mépriser leur antique simplicité: la fiere liberté leur paroit ignoble; ils se forgent des fers d'argent, nou comme une chaîne, mais comme un oruement.

Hé bieu! ne me voilà-t-il pas encore dans cette maudite politique? Je m'y perds, je m'y noie, j'en ai par-dessus la tête, je ne sais plus par où m'en tirer. Je n'entends parler ici d'autre chose, si ce n'est quand mon pere n'est pas avec nous, ce qui n'arrive qu'aux heures des couriers. C'est nous, mon enfant, qui portons par-tout notre influence ; car d'ailleurs les entretiens du pays sont utiles et variés, et l'on n'apprend rien de bon dans les livres qu'on ne puisse apprendre ici dans la conversation. Comme autrefois les mœurs anglaises ont péuétré jusqu'en ce pays, les hommes, y vivant encore un peu plus séparés des femmes que dans le uôtre, contractent entre eux un ton plus grave, et généralemeut plus de solidité dans leurs discours. Mais aussi cet avantage a son inconvenient qui se fait hientôt sentir. Des longueurs toujours excédentes , des arguments, des exordes, un peu d'apprêt, quelquefois des phrases, rarement de la légèreté, jamais de cette simplicité naïve qui dit le seutiment avant la pensée, et fait si bien valoir ce qu'elle dit. Au lieu que le Français écrit comme il parle, ceux-ci

<sup>(1)</sup> Maintenant on ne leur donne plus la peine de les aller chercher, on les leur porte.

narient comme ils écrivent; ils dissertent an lieu de causer; on les croiroit toujours prêts à soutenir these. Ils distinguent, ils divisent, ils traitent la conversation par points; ils mettent dans leurs propos la même méthode que dans leurs livres; ils sont auteurs, et toujours auteurs. Ils sembleut lire en parlant, tant ils observent bien les étymologies, tant ils font sonner tontes les lettres avec soin. Ils articulent le marc du raisin comme Marc nom d'homme; ils disent exactement du taba-k et non pas du taba, un pare-sol et non pas un parasol. avan-t-hier et non pas avan-hier, secretaire et non pas segrétaire, un lac-d'amour où l'on se noie, et non pas où l'on s'etrangle; par-tout les s finales, par-tout les r des infinitifs; enfin leur parler est toujours soutenu, leurs discours sont des harangues, et ils jasent comme s'ils prêchoient.

Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'avec ce ton dogmatique et froid ils sont vifs, impétueux, et ont les passions tess archetes; ils divoient même assez hien les choses de sentiment s'ils ne disoient pas tont, ou s'ils ne parloient qu'à des oreilles; mais leurs points, leurs virgules, sont tellement insupportables, ils peignent si posément des émotions si vives, que quand ils ont achevé leur dire, on chercheroit volontiers autour d'eux où est l'homme qui sent ce qu'ils ont décrit.

An reste, il faut l'avouer que je suis un peu payée pour bien penser de leurs cœurs, et croire qu'ils ne sont pas de mauvais goût. Tú sauras en confidence qu'un joli monsieur à marier, et, dit-on, fort nehe, m'honore de ses attentions, et qu'avec

des propos asset tendres il ne m'a point foit eleccher ailleurs l'auteur de ce qu'il me disoit. Ah l's'il étoit venu il ya dix-huit mois, quel plaisir j'aurois pris à me donner nu souversin pour esclave, et à l'aire tourner le tête à un magnifique seigneur! Mais à présent la mienne n'est plus asset droite pour que le jeu me soit agréable, et je sens que toutes mes folies s'en vont avec una raison.

Je reviens à ce goût de lecture qui porte les Genevois à penser. Il s'étend à tous les états, et se fait sentir dans tous avec avantage. Le Français lit beancoup : mais il ne lit que les livres nouveaux, ou plutôt il les parcourt, moius pour les lire que pour dire qu'il les a lus. Le Genevois ne lit que les bons livres; il les lit, il les digere : il ne les juge pas . mais îl les sait. Le jugement et le choix se font à Paris; les livres choists sont presque les seuls qui vont à Geneve. Cela fait que la lecture y est moins mêlée et s'y fait avec plus de profit. Les femmes dans leur retraite (1) lisent de leur côté; et leur tons en ressent aussi, mais d'une autre maniere. Les belles madames y sont petites maitresses et beaux-esprits tont comme chez nous. Les petites citadines elles-mêmes prennent dans les livres un babil plus arrange, et certain choix d'expressions qu'on est étonne d'entendre sortir de leur bouche, comme quelque ois de celle des enfants. Il faut tout le bon sens des hommes . toute la gaieté des femmes , et tout l'es-

<sup>(1)</sup> On se sonviendra que cette lettre est de vieille date, et je crains bien que cela ne soit trop facile à voir.

prit qui leur est commun, pour qu'en ne trouve pas les premiers un peu pédants et les autres un peu précieuses.

Hier, vis-àvis de ma fenètre, deux filles d'ouvriets, fort jolies, causoient devant leur boutique d'un air assez eujoué pour me donner de la curiosité. De prêtai l'oreille, et j'entendis qu'une des deux proposoit en riant d'eerire leur journal. Oui, reprit l'autre à l'instaut; le journal tous les matins, et tous les soirs le commentaire. Qu'en dis-tu, consine? Je ne suis si cest là le tou des filles d'artisans; mais je sais qu'il faut faire un furieux emploi du temps pour ne tirer du cours des journées que le commentaire de son journal. Assurément la petite personne avoit lu les aventures des Mille et une nuits.

Avec ce style nn peu gninde, les Genevoises ne laissent pas d'être vives et piquantes, et l'on voit autant de grandes passions ici que n'ulle du monde. Dans la simplicité de lenr parure elles ont de la grace et du goût; elles en ont dans leur entreiten, dans leurs manieres. Comme les hommes sont moins galants que tendres, les femmes sont moins caquettes que sensibles; et cette sensibilité donne même aux plus honnétes un tour d'esprit agréable et fin qui va au cœur et qui en tire toute sa finesse. Tant que les Genevoises seront Genevoises, elles seront les plus aimables femmes de l'Europe; mais bientôt elles voudront être Françaises, et alors les Françaises vandront miens qu'elles.

Ainsi tont dépérit avec les mœnrs. Le meilleur goût tient à la vertu même; il disparoit avec elle,

et fait place à un goût factice et guindé qui n'est plus que l'ouvrage de la mode. Le véritable esprit est presque dans le même cas. N'est-ce pas la modestie de notre sexe qui nous oblige d'user d'adresse pour repousser les agaceries des hommes? et s'ils ont besoin d'art pour se faire écouter, nous en fautil moins pour savoir ne les pas entendre? N'est-ce pas eux qui nous délient l'esprit et la laugue, qui nous rendent plus vives à la riposte (1), et nous forcent de nous moquer d'enx? Car enfin, tu as beau dire, une certaine coquetterie maligne et railleuse désoriente encore plus les soupirants que le silence ou le mépris. Quel plaisir de voir un beau Céladon, tout déconcerté, se confondre, se tronbler, se perdre à chaque repartie, de s'euvironner contre lui de traits moins brulants mais plus aigus que ceux de l'Amour: de le cribler de pointes de glace qui piquent à l'aide du froid! Toi-même qui ne fais semblant de rien , crois-tu que tes manieres naives et tendres, ton air timide et doux, cachent moins de ruse et d'habileté que toutes mes étourderies? Ma foi, mignonne, s'il falloit compter les galants que chacune de nous a persifiés, je doute fort qu'avec ta mine hypocrite ce fut toi qui serois en reste. Je ne puis m'empêcher de rire encore en songeant à ce pauvre Conflans, qui venoit tont en furie me reprocher que tn l'aimois trop. Elle est si caressante, me disoit-il, que je ne sais de quoi me

<sup>(1)</sup> Il falloit risposte, de l'italieu risposta; toutesois riposte se dit aussi, et je le laisse. Ce n'est au pis aller qu'une saute de plus.

plaindre; elle me parle avec tant de raison, que j'ai honte d'en manquer devant elle; et je la tronve si fort mon amie, que je n'ose être son amant.

Je ne crois pas qu'il y ait nulle part au monde des époux plus unis et de meilleurs ménages que dans cette ville. La vie domestique y est agréable et donce : ou y voit des maris complaisants, et presque d'autres Julies. Hon système se vérifie très bien ici. Les deux sexes gaguent de toutes manieres à se donner des travaux et des amusements différents qui les empéchent de se rassasier l'un de l'autre, et fout qu'ils se retrouvent avec plus de plaisir. Aiusi s'aiguise la volupté du sage : s'abstenir pour jouir, c'est ta philosophie; c'est l'epicuréisme de la raison.

Malheureusement cette antique modestie commence à décliner. On se rapproche, et les cœurs s'éloignent, Ici, comme chez nous, tout est mêlé de bien et de mal, mais à différentes mesures. Le Genevois tire ses vertus de lui-même; ses vices lui viennent d'ailleurs. Non seulement il voyage beaucoup, mais il adopte aisement les mœurs et les manieres des autres penples ; il parle avec facilité toutes les langues ; il prend sans peine leurs divers accents, quoiqu'il ait lui-même un accent fraiuant très sensible, sur-tout dans les femmes, qui voyagent moins. Plus humble de sa petitesse que fier de sa liberté, il se fait chez les nations étrangeres une honte de sa patrie; il se hâte ponr ainsi dire de se naturaliser dans le pays on il vit, comme pour faire oublier le sien : peut-être la réputation qu'il a d'être apre an gain contribue-t-elle à cette coupable honte.

Il vaudroit mieux sans doute effacer par son désintecessement l'opprobre du nom genevois, que de l'aville encore ca craignant de le porter : mars le Genevois le méprise même en le rendant estimable; et il a plus de tort encore de ne pas honorer son pays de son propre mérite.

Quelque avide qu'il puisse être, on ne le voit guere aller à la fortune par des moyens serviles et bas; il n'aime point s'attacher aux grands et ramper dans les cours. L'esclavage personnel ne lui est pas moins odieux que l'esclavage civil. Flexible et liant comme Alcibiade, il supporte aussi peu la servitude; et quand il se plie aux usages des autres, il les imite sans s'y assujettir. Le commerce étant de tous les moyens de s'eurichir le plus compatible avec la liberté, est aussi celui que les Genevois préferent. Ils sout presque tous marchands ou banquiers; et ce grand objet de leurs desirs leur fait souvent enfouir de rares talents que leur prodigua la nature. Ceci me ramene au commencement de ma lettre. Ils out du génie et du courage ; ils sont vils et pénétrants ; il n'y a rien d'honnête et de grand audessus de leur portée : mais plus passionnés d'argent que de gloire, pour vivre dans l'abondance ils meurent dans l'obscurité, et laissent à leurs enfants pour tout exemple l'amour des trésors qu'ils leur ont acquis.

Je tiens tout cela des Genevois mêmes; car ils parleut d'eux fort impartialement. Pour moi, je ne sais comment ils sont chez les autres, mais je les trouve aimables chez eux, et je ne connois qu'un moyen de quitter sans règret Geneve. Quel est ce moyen, cousine? Oh! ma foi, tu as beau prendre ton air humble; si tu dis ne l'avoir pas déja deviné, tu mens. C'est après-denain que s'embarque la bande joyeuse dans un joli brigantin appareillé de fête; car nous avous choisi l'eau à cause de la saisson, et pour demeurer tons rassemblés. Nous comptons couches le même soir à Morges, le lendemain à Lausanne (i), pour la cerémouie; et le surlendenain... tu m'entends. Quaud tu verras de loin briller des flammes, flotter des baudecoles, quand tu entendras ronfler le canon, cours par toute la maison comme une folle, en criant, Armes l'armes! voici les entemis! voici les ennemis! voici les ennemis!

P. S., Quoique la distribution des logements entre incontestablement dans les droits de ma charge, je veux bien m'en désister en cette occasion. J'entends seulement que mon pere soit logé chez mylord Edouard à cause des cartes de géographie, et qu'on acheve d'en tapisser du haut en bas tout l'appartement.

VI. DE MADAME DE WOLMAR À SAINT-PREUX.

Que L sentiment délicieux j'éprouve en commencant cette lettre. Voici la premiere fois de ma vie-

445/9

<sup>(1)</sup> Comment cela? Lausanne n'est pas au bord du lac; il y a du port à la ville une demi-lieue de fort mauvais chemin; et puis il faut un pen supposer que tous ces joils arrangements ne seront point contraries par le vent.

on j'ai pu'vous écrite sans crainte et sans honte. Je m'honore de l'amitié qui nous joint comme d'un rétour sais exemple. On étouffe de grandes passions, rarement on les épure. Oublier ce qui nous fat cher quand l'honneur le veut, c'est l'effort d'une ame honnéte et commune; mâis, après avoir étée que nous fûmes, être ce que nous sommes aujourd'uni, voils le vrai triomphe de la vertu. La cause qui fait cesser d'aîmer peut être un vice; celle qui change un tendre amour en une amitié non moins vive ne santoit être équivoque.

Aurious-nous jamais faitce progrès par nos seules forces? Jamais, jamais, mon bou ami; le tenter même étoit not étmérité. Nous fuir étoit pour nous la premiere loi du devoir, que rien ne nous ent permis d'enfreindre. Nous nous serions toujours estimés, sans doute: mais nous surions cessé de nous voir, de nous écrire; nous nous serions efforées de ne plus penser l'un à l'autre; et le plus grand honneur que nous pouvions nous rendre mutuellement étoit de rompre tout commerce entre nous.

Voyez, au lieu de cela, quelle est notre situation persente. En est-il au monde une plus agréable? et ne goûtons-nous pas mille fois le jour le prix des sombats qu'elle nous a coûtés? Se voir, s'aimer, le sentir, s'au réliciter, passer les jours ensemble dans la familiarité fraternelle et dans la paix de l'innocence, s'occuper l'un de l'autre, y penser sans remords, en parler sans rougir, et s'honorer à ses propres yeux du même attachement qu'on s'est si long-temps teproché; vorlà le point où nous ensommes. O ami, quelle carrière d'honueur nous

#### SIXIEME PARTIF

avons déja parcourue! Osons nous en glorifier pour savoir nous y maintenir, et l'achever comme uous l'avons commencée.

A qui devous-nous un bouheur si rare? vous le saves. J'ai vu votre cœu sensible, plein des bienfaits du meilleur des bommes, aimer à s'en'pénètre. Et comment nous seroieut-ils à charge, à vous et à moi? Ils ne nous imposent point de nouveaux devoirs; ils ne font que nous rendre plus chers ceux qui nous étoient déja si sacrés. Le seul moyen de reconnoître ces soins est d'en être dignes, et tout leur prix est dans leur succès. Tenon-nous-en done la dans l'esquison de notre zele; payons de nos vertus celles de notre bienfaiteur: voil à tout ce que nous lui devons. Il a s'ait assez pour nouà et pour lui s'il nous a rendus à nous-mêmes. Abseuts ou présents, vivants ou morts, nous portenos par-tout mu témoignage qui ne sera perdu pour aucunt des trois.

Je faisois ces réflexions en moi-même quand mon mari vous destinoil l'éducation de ses enfants. Quand mylord Edcuard m'annonça son prochain retour et le vôtre, ces mêmes réflexions revinrent et d'autres encore, qu'il importe de vous communiquer tandis qu'il est temps de les faire.

Ce. n'est point de moi qu'il est question, c'est de vous ; je me crois plus en droit de vous donner des conseils depuis (qu'ils sont tout-à-fait désint-ressés, et que n'ayant plus ma sûreté pour ôbjeti, ils ne se rapportent qu'à vous-même. Ma tendre amitié ue vous est pas suspecte, et je n'ai que trop acquis de lumieres pour faire éconter mes avis.

Permattez-moi de vous offrir le tableau de l'état

où vous allez être, afin que vous examiniez vousmême s'il n'a rien qui doive vous effrayer. O bon jeune homme is vous aimez la vetra, écoutez d'une oreille chaste les conseils de votre amie. Elle commence en tremblant un discours qu'elle voudroit taire: mais comment le taite sans vous taluir? Sera-t-il temps de voir-des objets que vous devez craindre, quand ils vons auront égaré? Non, mon ami; je suis la scule personne au monde assez familiere avec vous pour vous les présenter. N'ai-je pas le droit de vous parler au besoin comme une sœur, comme une mere? Ah! si les Jeçons d'un ecen honnête étoient capables de souiller le vôtre, il y a long-temps que je n'en aurois plus à vons donnier.

Votre carriere, dites-vous, est finie. Mais comvenez qu'elle est finie avant l'âge. L'amour est éteint ; les sens lni survivent; et leur délire est d'autant plus à craindre, que, le seul sentiment qui le bornoit n'existant plus, tout est occasion de chûte à qui ne tient plus à rien. Un homme ardent et sensible, jeune et garçon , veut être rontinent et chaste: il sait, il sent, il l'a dit mille fois, que la force de l'ame qui produit tontes les vertus tient à la pureté qui les nourrit toutes. Si l'amour le préserva des manvaises mœurs dans sa jennesse, il vent que la raison l'en préserve dans tous les temps : il connoît pour les devoirs pénibles nu prix qui console de leur rigueur; et s'il en coûte des combats quand on vent se vaincre, fera-t-il moins anionrd'hui pour le Dieu qu'il adore, qu'il ne fit pour la maîtresse qu'il servit autrefois? Ce sont là , ce me semble ,

des maximes de votre morale; ce sont donc aussi des regles de votre conduite; car vous avez toujonrs méprisé ceux qui, contents de l'appnetace, parlent autrement qu'ils n'agisseut, et chargent les autres de bourds fardeaux auxquels ils ne veulent pas toucher eux-mêmes.

Quel genre de vie a choisi cet homme sage pour suivre les lois qu'il se prescrit? Moins philosophe encore qu'il n'est vertuenx et chrétien , sans doute il n'a point pris son orgueil pour guide. Il sait que l'homme est plus libre d'éviter les tentations que de les vaincre, et qu'il n'est pas question de réprimer les passions irrifées, mais de les empêcher de naître. Se dérobe-t-il donc aux occasions dangereuses? fuit-il les objets capables de l'émouvoir? fait-il d'une humble défiauce de lui-même la sanvegarde de sa vertu? Tout an coutraire, il n'hésite pas à s'offrir aux plus téméraires combats. A trente ans il va s'enfermer dans une solitude avec des femmes de son age, dont une lui fut trop chere pour qu'un si dangereux souvenir se puisse effacer, dont l'autre vit avec lui dans une étroite familiarité, et dont une troisieme lui tient eucore par les droits qu'oni-les bienfaits sur les ames reconnoissantes. Il va s'exposer à tout ce qui peut réveiller eu lui des passions mal éteintes; il va s'enlacer dans les pieges qu'il devroit le plus redouter. Il n'y a pas un rapport daus sa situation qui ne dut le faire défier de sa force, et pas un qui ue l'avilit à jamais s'il étoit foible un moment. Où est-elle donc cette grande force d'ame à laquelle il ose taut se fier? qu'a-t-elle fait-jusqu'ici qui lui réponde de l'ave-HOUV. SELOISF. 4.

mir ? Le tira-t-elle à Paris de la maison du colone?? Est-ce elle qui lui dieta l'été dernier la scene de Meillerie? L'a-t-elle bien sauvé cet hiver des charmes d'un autre objet, et ce printemps des frayens d'un rève? S'est-il vaince pour elle qu moins nue fois pour espèrer de se vaincre ann cesse? Il sait, quaud le devoir l'exige, combattre les passions d'un ami; mais les siennes...? Hélas! sur la plus belle moitié de sa vie qu'il doit penser modestement de l'autre!

On supporte nn état violent quand il passe. Six mois, un an, ne sont rien; on euvisage nn terme, et l'on prend courage. Mais quand cet état doit durer toujours, qui est-ce qui le supporte? Qui est-ce qui sait triompher de lui-même jusqu' a la mort? O mon ami! sila vie est courte pour le plaisir, qu'elle est longue pour la vertu! Il faut être incessamment, sar ses gardes. L'instant de jouir passe et ne revient plus; celui de mal faire passe et revient sans cesse : on s'oublie un moment, et l'on est perdu. Est-ce dans cet état effrayant qu'on peut couler des jours tranquilles? et ceux même qu'on a sauvés du péril n'offrent-ils pas une raison de n'y plus exposer les autres?

Que d'occasions peuveut senaître, aussi dangeceuses que celles dont vous aver échappé, et, qui pis est, non moins imprévues! Croyez-vous que les monuments à craindre n'existent qu'à Mcillerie? Il a existent par-tout où nous sommes; car nous les portons avec nous. Eh! vous savez trop qu'une ame attendrie intéresse l'univers entier à sa passion, et que, même après la gnérison, tous les objets de la nature nous rappellent encore ce qu'on sentit autresois en les voyant. Je erois pourtant, oui , j'ose le croire, que ces périls ne reviendront plus, et mon œur me répond du vôtre. Mais, pour être au-dessus d'une l'âbleté, ce œur facile estil audessus d'une foiblesse? et suis-je la seule ici qu'il lui en coûtera pent-être de respecter; Songez, Saint-Preux, que tont ce qui m'est cher doit être convert de ce même respect que vous me devez; songez que vous aures sains cesse à porter innocemment les jeux innocents d'une femme charmante; songez aux mépris éternels que vous auriez mérités si jámais votre œur osoit s'oubliér un moment, et profaner ce qu'il doit honorre à tant de titres.

Je veux que le devoir, la for, l'ancieune amitie; vous arrêtent, que l'obstacle opposé par la vertu vous ôte un vain espoir, et qu'au moins par raison vous étouffiez des vœux inutiles : serez-vous pour cela délivre de l'empire des sens et des pieges de l'imagination? Forcé de nous respecter toutes deux, et d'oublier en nous notre sexe, vous le verrez dans celles qui nous servent, et en vous abaissant vous eroirez vous justifier : mais serez-vous moins conpable en effet? et la différence des rangs change-telle ainsi la nature des fautes? Au contraire, vous vous avilirez d'autant plus que les moyens de réussir seront moins honnêtes. Quels moyens! Quoi! vous!... Ah! périsse l'homme indique qui marchande un cœur et rend l'amour mercenaire! c'est lui qui couvre la terre des crimes que la débauche y fait commettre. Comment ne seroit pas toujours à vendre celle qui se laisse acheter une fois? Et,

da...s l'opprobre où bientôt elle tombe, lequel est l'autent de sa misere, du brutal qu'i la maltraite en un mavais lieu, ou du séducteur qu'i l'y traine en mettant le premier ses faveurs à prix?

Oserai-je ajouter une considération qui vous touchera, si je ne trompe? Vous avez vu quels soins j'ai je ne me trompe? Vous avez vu quels soins j'ai jen pour établir ici la regle et les bonnes mœurs; la modestie et la paix y reguent, tout y respire le bonheur et l'innocence. Mon ami, songez à vons, à moi, à ce que uous fûmes, à ce que nous sommes, à ce que nous devons être. Faudra-til que je dise un jour, en regrettant mes peiues perdnes, C'est de lui que vient le désordre de ma maison?

Disons tout, s'il est n'écessaire, et sacrifions la modestie elle-m'me au véritable amour de la vertu. L'homme n'est pass fait pour le célibat, et il est bien diffieile qu'un ciat si contraire à la nature n'amene pas quelque désordre public ou caché. Le moyen d'échapper tonjours à l'ennemi qu'on porte saus cesse avec soi? Voyez en d'autres pays ces téméraires qui font vœn de n'être pas hommes. Pour les punir d'avoir tenté Dieu, Dien les abandonne; ils se disent saints, et sont déshonnêtes ; leur leinte continence u est que souillure; et pour avoir dé-diagné! humanité ils s'abaissent au-dessous d'elle. Je comprends qu'il en coûte peu de se rendre difficile sur des lois qu'on n'observe qu'en apparence (t); mais celui qui vent être sincèvement.

<sup>(1)</sup> Quelques hommes sont continents sans mérite, d'autres le sont par vertu, et je ne doute point que plusieurs prêtres catholiques ne soient dans ce dernier cas:

vertneux se sentassez chargé des devoirs de l'homme sans s'en imposer de nouveaux. Voilà, cher Saint-Preux, la véritable humilité du chrètien, c'est de trouver toujours sa tiche au-dessus de ses forces, bieu loin d'avoir l'orgueil de la doubler. Faites-vous l'application de cette regle, et vous seuirez qu'un état qui devroit seulement alarmer un autre homme doit par mille raisons vous faire trembler. Moins vous craignez, plus vous avez à craindre; et si vous n'êtes point effraye de vos devoirs, n'espercez pas de les remplir.

Tels sont les dangers qui vous attendent ici. Peuset-y tandis qu'il en est temps. Je sais que jamais de propos délibéré vous ne vous exposerez à
mal faire, et le seul mal que je crains de vons est
celui que vous n'aurez pas prévu. Je ne vous dis
donc pas de vous déterminer aur mes raisons, mais
de les peser. Trouvez-y quelque réponse dont vous
soyez content; et je m'en coutente; osez compter
sur vous, et j'y compte. Dites-moi, Je suis un ange,
et je vous recois à bras ouverts.

Quoi! toujours des privations et des peines! toujours des devoirs cruels à remplir! toujours fair les gens qui nous sont chers! Non, mon aimable ami. Heureux qui peut dès cette vie offrir un prix

mais imposer le célibat à un corps aussi uombreux que le clergé de l'église romaine, ce n'est pas tant lui défendre de n'avoir point de femmes, que lui ordonner de se contenter de celles d'autrai. Je suis surpris que, dans tout pays où les honnes mœurs sont encore en estime, les lois et les magistrats tolerent un vœu si scandaleux.

à la vertn! J'en vo's un digne d'un homme qui sur combattre et souffrir pour elle. Si je ne présume pas trop de moi, ce prix que j'ose vous destiner acquittera tout ce que mon cœur redoit an vôtre; et vons aurea plus que vous n'eussiez obtenu si le ciel cût beni nos premieres inclinations. Ne-ponsyant yons faire ange vous-même, je vons en veux donner un qui garde votre ame, qui l'épure, qui la ranime, et sous les auspices duquel vous puissiez vivre avec nous dans la paix du séjonr céleste. Vous n'aurez pas, je crois, beaucoup de peine à deviner qui je veux dire; c'est l'objet qui se trouve a-peuprés établi d'avance dans le cœur qu'il doit remplir an jour, si mon projet r'ussit.

Je vois toutes les dissibilités de ce projet sans en être rebntée, car il est homête. Je connois tout l'empire que j'ai sur mon amie, et ne crains point d'en abuser en l'exerçant en votre saveur. Mais ses résolutions vous sout connues, et avant de les ébrauler je dois m'assurer de vos dispositions, afin qu'en l'exhortant de vous permettre d'aspirer à elle je puisse répondre de vous et de vos sentiments; car l'inégalité que le sort a mise entre l'un et l'autre vous ôte le droit de vous proposer vous-même, elle permet encore moins que ce droit voûs soit accordé sans savoir quel nasge vous en pourrez faire.

Je connois toute votre delicatesse; et si vous avez des objections à m'opposer, je sais qu'elles seront pon elle bien plus que pour vons. Laissez ces vains scrupules. Serez-vous plus jaloux que moi de l'honneur de mon amie? Non, quelque cher que vous me puissiez être, ne crajenez point que je préfere votre intérêt à sa gloire. Mais autant je mets de prix à l'estine des gens sensés, autant je méprise les jugements téméraires de la multitude, qui se laisse éllouir par un faux éclut, et ne vost rien de ce qui est honnète. La différence fût-elle cent iois plus grande, il n'est point de rang-auquel les talents et les meurs n'aient droit d'atteindre : et à quel titre une femme oseroit-elle dedaigner pour choux celui qu'elle s'honore d'avoir pour ami? Vons savez ¿quels sont là-dessus nos principes à toutes deux. La fausse honte et la crainte du blame inspirent plus de mauvaises actions que de bonnes , et la vertu ne sait rougir que de ce qui est mal.

A votre égard, la fierté que je vous ai quelquefois counue ne sauroit être plus déplacée que dans cette occasion; et ce seroit à vous nue ingratitude de craindre d'elle un bienfait de plus. Et pais, quelque difficile que vous puissice être, convener qu'il est plus doux et mieux séant-de devoir sa fortune à son épouse qu'à son ami; car on devient le protecteur de l'une, et le protégé de l'autre; et, quoi que l'ou puisse dire, un honnête homme n'aura jamais de meilleur ami que sa femme.

Que s'il resteran fond de votre ame quelque repugnance à former de nouveaux engagements, vous ne pouvez trop vous hâter de la détruire pour votre honneur et pour mou repos; car je ne serai jamais contente 'de vous et de moi que quand vous serê; en effet tel que vous devez être, et que vons aimetrez les devoirs que vous âvez à remplir. Eh 1 mon ami, je devrois moins craindre cette répugnance

qu'un empressement trop relatif à vos anciens peuchants. Que ne fais-je point pour m'acquitter aupres de vous ! Je tiens plus qui je ai vois promis. N'est-ce pas au si Julie que je vous donne? n'aurezvous pas la meilleure partie de moi-même, et n'en serex-vous pas plus cher à l'autre? A'rec quel charme alors je me livrerai sans contrainte à tout mon attachement pour vous ! Oui, portez-lui la foi que vous sa avez jurée; que votre cœur remplisse avec elle tous les engagements qu'il prit avec moi; qu'il lui rende, s'il est possible, tout ce que vous redevez au mien. O Seint-Preux! je lui transmets cette ancienne dette. Souvene-vous qu'elle n'est pas facile à payer.

Voilà, mon ami, le moyen que j'imagine de nous réunir sans danger, en vous donnant dans notre famille la même place que vous tenez dans nos cœurs. Dans le næud cher et sacré qui nous unira tous. nous ne serons plus eutre nous que des sœurs et des freres; vous ne serez plus votre propre ennemi ni le nôtre ; les plus doux sentiments, devenus légitimes, ne seront plus dangereux; quand il ne faudra plus les étouffer on n'aura plus à les craindre. Loin de résister à des sentiments si charmants. nous en ferons à la fois nos devoirs et nos plaisirs : c'est alors que nous nous aimerons tous plus parfaitement, et que nous goûterons véritablement reunis les charmes de l'amitie, de l'amour, et de l'innocence. Que si, dans l'emploi dont vous vous chargez, le ciel récompense du bonheur d'être pere le soin que vous prendrez de nos enfants, alors vous connoîtrez par vous-mêmé le prix de ce que vous

anrez fait pour nons. Comble des vrais biens de l'humanité, vous appreudrez à porter avec plaisir le doux fardean d'une vie utile à vos proches; vous sentirez eufiu ce que la vaine sagesse des méchants n'a jamais put groire, qu'il est un bonheur réservé dès ce moude aux seuls amis ale la vertu.

Réfléchissez à loisir sur le parti que je vous propose, non pour savoir s'il vous convient, je n'ai pas besoin là-dessus de votre reponse, mais s'il convieut à madame d'Orbe, et si vous pouvez faire son bonheur comme elle doit faire le votre. Vous savez comment elle a rempli ses devoirs dans tous les états de son sexe : sur ce qu'elle est jugez de ce qu'elle a droit d'exiger. Elle aime comme Julie, elle doit être aimée comme elle. Si vous sentez pouvoir la mériter, parlez, mon amitié tentera le reste, et se promet tout de la sieune : mais si j'ai trop espéré de vous, au moins vous êtes honnête homme, et vous connoissez sa délicatesse; vous ne voudriez pas d'un bonheur qui lui conteroit le sien : que votre cour soit dique d'elle, ou qu'il ne lui soit jamais offert.

Encore une fois, consultez-vous bien. Pesez votre réponse avant de la faire. Quand il s'agrt du sort de la vie, li prudence ue permet pas de se déterminer légèrement; mais toute délibération lègere est un crime quand il s'agrt du destin de l'ame et du choix de la verte. Fortifiez la vôtre, ô mon bon ami, de tous les secours de la sagesse. La mauvaise honte m'empêcheroit-elle de vous rappeler le plus recessaire? Yous avez de la religion; mais j'ai peur que vous n'en tiriez pas tout l'avautage qu'elle

offre dans la conduite de la vie, et que la hanteur philosophique ne dédaigne la simplicité du chrétieu. Je vous ai vu sur la priere des maximes que je ne saurois goûter. Selon vous, cet acte d'humilité ne nous est d'aucun fruit ; et Dieu, nous avantdonné dans la conscience tout ce qui peut nous porter au bien, nous abandonne ensuite à nousmêmes, et laisse agir notre liberté. Ce n'est pas la. vous le savez, la doctrine de S. Paul , ni celle qu'on professe dans notre église. Nous sommes libres, il est viai; mais nous sommes ignorants, foibles, portes au mal. Et d'où nous viendroient la lumiere et la force, si ce n'est de celui qui en est la source? et pourquoi les obtiendrions-nous si nous ne dáignons pas les demauder? Prenez garde, mon ami, qu'aux idées sublimes que vons vons faites du grand Etre l'orgueil humain ne mêle des idées basses qui se rapi ortent à l'homme; comme si les movens qui soulagent notre foiblesse convenoient à la puissance divine, et qu'elle eut besoin d'art comme nous pour généraliser les choses afin de les traiter plus facilement! Il semble, à vous entendre, que ce soit un embarras pour elle de veiller sur chaque individu; vous craignez qu'une attention partagée et continuelle ne la fatigue, et vous trouvez bien plus beau qu'elle fasse tout par des lois générales, sans doute parcequ'elles lui coûtent moins de soin, O grands philosophes! que Dien vous est obligé de lui fournir ainsi des methodes commodes, et de lui abréger le travail!

A quoi bon lui rien demander? dites-vous encore : ne connoit-il pas tous nos besoins? n'est-il pas notre pere pour y pourvoir? savons-nous mieux que lui ce qu'il nous faut? et voulons-nous notre bonhem plus véritghlement qu'il ne le vent loi-neme? Cher Saint-Preux, que de vains sophismes! Le plus grand de nois besoins, le seul auquel nous pouvos pourvoir, est celui de sentir nos besoins; et le premier pas pour sortir de notre misere est de la counoitre. Soyon's humbles pour être-sages; voyons notre foillesse, et nous serons forts. Ainsi s'accorde la justice avec la cliemence; ainsi regnent à la fois la grace et la liberté. Esclaves par notre foiblesse, nous sommé libres par la priere; car il dépend de nous de demander et d'obtenir la force qu'il ne dépend pas de nous d'avoir par nonsmèmes.

Apprenez donc à ne pas prendre tonjours conseil de vous seul dans les occasions difficiles, mais de celui qui joint le pouvoir à la prudence : et sait faire le meilleur parti du parti qu'il nous fait preférer. Le grand défaut de la sagesse humaine, même de celle qui n'a que la vertu pour objet, est un excès de confiance qui nous fait juger de l'avenir par le présent, et par un moment de la vie entiere. On se sent ferme un instant, et l'on compte n'être jamais ébranlé. Plein d'un orgueil que l'expérience confond tous les jours, on croit n'avoir plus à craindre un piege une fois évité. Le modeste langage de la vaillance est, Je fus brave un tel jour ; mais celui qui dit, Je suis brave, ne sait cc qu'il sera demain; et tenant pour sienne une valeur qu'il ne s'est pas dounée, il mérite de la perdre au moment de s'en servir.

One tous nos projets doivent être ridicules. que tons nos raisonuements doivent être insenses devant l'Etre pour qui les temps n'ont point de succession ni les lieux de distance! Nous comptons pour rien ce qui est loin de nous, nons ne voyons que ce qui nous touche : quand nous aurons change de lieu nos jugements seront tont contraires, et ne serout pas mieux fondés. Nous réglons l'avenir sur ce qui nous convient aujourd'hui, sans savoit s'il nous couviendra demain; nous jugeons de nous comme étant toujours les mêmes, et uous chaf:geons tous les jours. Qui sait si nous aimerons ce que nons aimons, si nous voudrons ce que nous voulous, si nous serons ce que nous sommes, si les objets étrangers et les altérations de nos corps n'auront pas autrement modifié pos ames, et si nous ne tronverons pas notre misere dans ce que nous aurons arrange pour notre bonheur? Montrez-moi la regle de la sagesse humaine, et je vais la prendre pour guide. Mais si sa meilleure lecon est de mons apprendre à nous defier d'elle, recourons à celle qui ne trompe point, et faisons ce qu'elle nous iuspire. Je lui demande d'éclairer mes conseils ; demandez-lui d'éclairer vos résolutions. Quelque parti que vous preniez, vous ne voudrez que ce qui est bon et honnète, je le sais bien : mais ce n'est pas assez encore; il faut vouloir ce qui le sera toujours : et ni vous ni moi n'en sommes les juges.

VII. DE SAINT-PREUX À MADAME DE WOLMAR.

Julia! une lettre de vous!... après sept ans de silence!... Oui, c'est elle; je le vois, je le sens: mes yeux méconoitroient-ils des traits que mon cœur ne peut oublier? Quoi! vous vous souvenez de mon nom! vous le savez encore écrire!... En formant ce nom (1), yotre main n'a-t-elle point tremblé?... Je m'egare, 'et c'est votre faute. La forme, le pli, le cachet, l'adresse; tout dans cette lettre m'en rappelle de trop différentes. Le cœur et la main semblent se contredire. Ah! deviez-vous employer la même ceriture pour tracer d'autres sentiments.

Vous trouverez peut-être que songer si fort à vos anciennes lettres c'est trop justifier la dernière. Vous vous trompez. Je me sens bien; je ne suis plus le même; ou vous m'êtes plus la même; et ce qui me le prouve, est qu'excepté les charmes et la bonté, tout ce que je retrouve en vous de ce,que j'y trouvois autrefois m'est un nouveau sujet de aurprise. Cette observation répond d'avance à vos craintes. Je ne me lie point à mes forces, mais au sentiment qui me dispense d'y recouvir. Plein de tout ce qu'il faut que j'honore es celle que j'ai cessé d'adorer, je sais à quels respects doivent s'élever

<sup>(1)</sup> On a dit que Saint-Preux étoit un nom controuvé. Peut-être le veritable étoit il sur l'adresse.

mes anciens hommages. Pénêtre de la plus tendre reconnoissance, je vous aime autant que jamais, il est vrai; mais ce qui m'attache le plus à vous est le retour de ma raison. Elle vous montre à moi telle que vous êtes; elle vous sert mieux que l'amour même. Non, si j'étois resté coupable vous ne me seriez pas aussi chere.

Depuis que j'ai eessé de prendre le change, et que le pénétrant Wolmar m'a éclairé sur mes vrais sentiments, j'ai mieux appris à me connoître, et je m'alarme moins de ma foiblesse. Qu'elle abuse mon imagination, que cette erreur me soit douce encore; il suffit pour mon repos qu'elle ne puisse plus vous offenser, et la chimere qui m'égare à sa poursuite me sauve d'un dauper réel.

O Julie! il est des impressions éternelles que le temps ni les soins n'effacent point. La blessure guerit, mais la marque reste; et cette marque est un seeau respecté qui préserve le cour d'une autre atteinte. L'inconstance et l'amour sont incompatibles : l'amant qui change ne change pas ; il commence ou finit d'aimer. Pour moi, j'ai fini; mais, en cessant d'être à vons, je suis resté sous votre garde. Je ne vous crains plus; mais vous m'empêchez d'en craindre une autre. Nou, Julie, non, femme respectable, vous ne verrez jamais en moi que l'ami de votre personne et l'amant de vos vertus; mais nos amours, nos premieres et uniques amours, ne sortiront jamais de mon cœur. La fleur de mes ans ne se flétrira point dans ma mémoire. Dussé-je vivre des siecles entiers, le doux temps de ma jennesse ne peut ni renaître pour moi, ni

s'effacer de mon sonvenir. Nous avons bean n'être plus les mêmes, je ne puis oublier ce que nous avons été. Mais parlons de votre cousine.

Chere amie, il faut l'avouer, depuis que je n'ose plus contempler vos charmes je deviens plus sensible anx siens. Quels venx penvent errer toujours de beautés en beautés sans jamais se fixer sur ancune? Les miens l'ont revue avec trop de plaisir peutêtre; et depuis mon éloignement, ses traits, déja graves dans mon cour, y font une impression plus profonde. Le sanctuaire est fermé, mais son image est dans le temple. Insensiblement je deviens pour elle ce que j'aurois été si je ne vous avois jamais vue ; et il n'appartenoit qu'à vous seule de me faire sentir la différence de ce qu'elle m'inspire à l'amour. Les sens, libres de cette passion terrible, se joignent au doux sentiment de l'amitié. Devient-elle amour pour cela? Julie, ah! quelle différence! Où est l'enthousiasme? où est l'idolatrie? où sont ces divins égarements de la raison, plus brillants, plus sublimes, plus forts, meilleurs cent fois one la raison même? Un feu passager m'embrase, un délire d'nn moment me saisit, me trouble, et me quitte. Je retronve entre elle et moi deux amis qui s'aiment tendrement et qui se le disent. Mais deux amants s'aiment-ils l'un l'antre? Non: vous et moi sont des mots proscrits de leur langue : ils ne sont plus deux, ils sont un.

Suis-je done tranquille en esset Comment pnisje l'être? Elle est charmante, elle est votre amie et la mienne: la reconnoissance m'attache à elle; elle entre dans sines souvenirs les plus doux. Que de

droits sur nne ame sensible! et comment écarter un sentiment plus tendre de taut de sentiments si bien dus? Hélas! il est dit qu'entre elle et vous je 'ne serai jemais un moment paisible.

Femmes! femmes! objets chers et finnestes, que la nature orna pour notre supplice, qui punisset quand on yous brave, qui ponrsuivez quand on vous craint, dont la haine et l'amour sont également nuisibles, et qu'on ne peut ni rechercher ni fuir impunement!... Beaute, charme, attrait, sympathie, être ou chimere inconcevable, abyme de douleurs et de volnptés! beauté, plus terrible aux mortels que l'élément ou l'on t'a fait naître, malheureux qui se livre à ton calme trompeur ! C'est toi ani produis les tempêtes qui tourmentent le genre humain. O Julie! o Claire! que vous me vendez cher cette amitié cruelle dont vous osez vous vanter à moi!... J'ai vécu dans l'orage, et c'est toniones vous qui l'avez excité, Mais quelles agitations diverses vous avez fait éprouver à mon cœur! Celles du lac de Geneve ne ressemblent pas nlus aux flots du vaste océan. L'un n'a que des ondes vives et courtes dont le perpétuel tranchant agite; ément, submerge quelquefois, sans jamais former de long cours. Mais sur la mer, tranquille en apparence, on se sent élevé, porte doucement et loin par un flot lent et presque insensible; on croit ne pas sortir de la place, et l'on arrive au bout du monde.

Telle est la différence de l'effet qu'ont produit sur moi vos attraits et les siens. Ce premier, cet unique amour qui fit le destin de ma vie, et que rien n'a pu vaincre que lui-même, étoit né sans que je m'en fusse apperen; il m'entraînoit que je l'ignorois eucore: je me perdis sans croire an'être égaré, Durant le vent j'étois au ciel ou dans les abymes ; le calme vient, je ne sais plus où je suis. Au contraire, je vois, je sens mon trouble auprès d'elle, et me le figure plus grand qu'il n'est; j'éprouve des transports passagers et sans'suite; je m'emporte un moment, et suis paisible un moment après : l'onde tonrmente en vain le vaisseau, le vent n'ensle point les voiles; mon cœur, content de ses charmes, ne leur prête point son illusion; je la vois plus belle que je ne l'imagine, et je la redoute plus de près que de loin : c'est presque l'effet contraire à celui qui me vient de vons, et j'éprouvois constamment l'nn et l'autre à Clarens.

Depuis mon départ il est vrai qu'elle se présente à moi quelquefois avec plus d'empire. Malheureusement il m'est difficile de la voir senle. Enfin je la vois, et c'est bien assez; elle ne m'a pas laissé de l'amour, mais de l'inquiétude.

Voilà fidèlement ce que je snis pour l'une et pour l'autre. Tout le reste de votre sexa ne m'est plus rien; mes longues peines me l'ont fait oublier, E fornito 'l mio tempo a mezzo gli anni (1).

Le malheur m'a tenu lieu de force pour vaincre la nature et triompher des tentations. On a yen de desirs quand on sonffre; et vous m'avez appris à les éteindre en leur résistant. Une grande passion malhenreuse est un grand moyen de sagesse. Mon cœur

<sup>(1)</sup> Ma carriere est finie au milieu de mes ans.

est devenu, pour ainsi dire, l'organe de tous mes besoins; je n'en aispoint quand il est tranquille. Laissez-le en paix l'une et l'autre, et désormais il l'est pour toujours.

Dans cet état qu'ai-je à craindre de moi-même, et par quelle précaution cruelle voulez-vous m'ôter mon bonheur pour ne pas m'exposer à le perdre? Quel caprice de m'avoir fait combattre et vaincre pour m'enlever le prix après la victoire! N'est-ce pas vous qui rendez blamable un danger brave sans raison? Pourquoi m'avoir appelé près de vous avec tant de risques? ou pourquoi m'en bannir quand je suis digne d'y rester? Deviez-vous laisser prendre à votre mari tant de peines à pure perte? Que ne le faisiez-vous renoncer à des soins que vous aviez résolu de rendre inutiles? Que ne lui disiezvous, Laissez-le au bout du monde, puisqu'aussi bien je l'y veux renvoyer? Hélas! plus vous craignez pour moi, plus il faudroit vous hâter de me rappeler. Non, ce n'est pas près de vous qu'est le danger, c'est en votre absence, et je ne vous crains qu'où vous n'êtes pas. Quand cette redoutable Julie me poursuit, je me refugie auprès de madame de Wolmar, et je suis tranquille: où fuirai-je si cet asile m'est ôté? Tous les temps, tous les lieux me sont dangereux loin d'elle; par-tout je trouve Claire ou Julie. Dans le passé, dans le présent, l'une et l'autre m'agite à son tour: ainsi mon imagination toujours troublee ne se calme qu'à votre vue, et ce n'est qu'auprès de vous que je suis en sureté contre moi. Comment vous expliquer le changement que j'eprouve en vous abordant? Toujours vous exercez

le même empire, mais son effet est tout opposé; en réprimant les transports que vous causiez autrefois, et empire est plus grand, plus sublime encore; la paix, la sérénité succede au trouble des passions, moncœur, toujours formé sur le vôtre, aima comme lui, et devient paisible à son exemple. Mais ce re-pos passager n'est qui une trêve; et j'ai leau in élever jusqu'à vous en voire présence, je retombe en moiméme en vous quittant. Julie, en vérité, je crois avoir deux anés, dont la bonne est en dépôt dans vos mains. Ah l'voulez-vous me séparer d'elle?

Mais les erreurs de vos sens vous alarment; vous craignez les restes d'une jeunesse éteinte par les ennuis; vous craignez pour les jeunes personnes qui sont sous votre garde; vous craignez de moi ce que le sage Wolmar n'a pas craint! O dieu! que tontes ces frayeurs m'hmillient? Estimez-vous donc votre ami moins que le dernier de vos gens? Je puis vous pardonner de mal penser de moi, jamais de ne vous pas rendre à vous-même l'houneur que vous vous devez. Non, non; les feux dont j'ai brûlé m'ont parifié; je n'ai plus rien d'un homme ordinaire. A près ce que je fus, si je pouvois être vil un moment jirois me cacher an bout du monde, et ne me croi-rôis jamais assez loin de vous.

Quoi! je troublerois ect ordre aimable que j'admirois, avec tant de plaisir! Je souillerois ec séjour d'innocence et de paix que j'habitois avec tant de respect! Je pourrois être assez lâche !... Eh! comment le plus corroupu des hommes ne seroit-il pas touché d'un si charmant tableau? comment ne reprendroit-il pas dans cet asile-l'amour de l'honnè-

teté? Loin d'y porter ses mauvaises mœurs, c'est là qu'il iroit a'en défaire... Qui? moi, dulie, moi?... it ard?... sous vos yeux?... Chere amie, ouvresmoi votse maison sans crainte; elle est pour moi le temple de la vertu ; par-tout j'y vois sou simulacre auguste, et ne puis servir qu'elle auprès de veus. le ne suis pas un ange, il est vrai ; mais j'habiterai leur demeure, j'imiterai leurs exemples : on les fuit quaud on ne leur veut pas ressembler.

Vous le vovez, j'ai peine à venir au point principal de votre lettre, le premier auquel il falloit songer, le seul dont je m'occuperois si j'osois prétendre an bien qu'il m'annonce, O Julie! ame bienfaisante! amie iucomparable! en m'offrant la digne moitié de vous-même, et le plus précieux trésor qui soit au moude après vous, vous faites plus, s'il est possible, que vous ne fites jamais pour moi. L'amour, l'aveugle amour put vous forcer à vous donner ; mais donner votre amie est une preuve d'estime non suspecte. Des cet instant je crois vraiment être homme de mérite, car je suis honoré de vous. Mais que le temoignage de cet honneur m'est cruel ! En l'acceptant je le démentirois, et pour le mériter il faut que j'y renonce. Vous me connoissez ; jugezmoi. Ce n'est pas assez que votre adorable cousine soit aimée; elle doit l'être comme vous, je le sais; le sera-t-elle ? le peut-elle être ? et dépend-il de moi de lui rendre sur ce point ce qui lui est du? Ah! si vous vouliez m'unir avec elle, que ne me laissiezvous un cœur à lui donner, un cœur auquel elle inspirât des sentiments nouveaux dont il lui pût offrir les prémices? En est-il un moius digne d'elle.

que celui qui sut vous aimer ? Il fandroit avoir l'ame libre et paisible du bon et sage d'Orbe pour s'occuper d'elle seule à son exemple ; il faudroit le valoir pour lui succéder : autrement la comparaison de son ancien état lui rendroit le dernier plus insupportable; et l'amour foible et distrait d'un second époux, · loin de la consoler du premier, le lui feroit regretter davantagé. D'un ami tendre et reconnoissant elle auroit fait un mari vulgaire. Gagneroit-elle à cet échange? Elle y perdoit doublement. Son cœnr délicat et sensible sentiroit trop cette perte; et moi comment supporterois-je le spectacle continuel d'une tristesse dont je serois cause, et dont je ne pourrois la guérir? Hélas! j'en mourrois de douleur même avant elle. Non, Julie, je ne ferai point mon bonheur aux dépens du sien. Je l'aime tron pour l'épouser.

Mon bonheur? Non. Serois je heureux moi même en ne la rendant pas heureuse? L'un' des deux pent-il se faire un sort exclusif dans le mariage? Les hiens, les maux, n'y sont-ils pas communs, malgré qu'on en ait? et les chagrins qu'on se donne l'un à l'autre ne retombent-ils pas tonjours sur celui qui les cause? Je serois malheureux par ses peines sans être heureux par ses bienfails. Graces, beauté, mérite, attachement, fortune; tont concontroit à ma félicité; mon cœur seul empoisonne-roit tont cela, et me rendrois misérable au sein du bonheur.

Si mon état présent est plein de charme auprès d'elle, loin que ce charme put augmenter par une union plus étroite, les plus doux plaisirs que j'y

goute me seroient ôtes. Son humeur badine peut laisser un aimable essor à sou amitié, mais c'est mand elle a des temoins de ses caresses. Je puis avoirquelque émotion trop vive auprès d'elle, mais c'est quand votre présence me distrait de vous. Tonjours entre elle et moi dans nos tête-à-tête, c'est vous qui nous les rendez délicieux. Plus notre attachement augmente, plus nous songeons aux chaînes uni l'ont forme: le doux lien de notre amitié se resserre, et nous nous aimons pour parler de vous. Aiusi mille souvenirs chers à votre amie, plus chers à votre ami, les réunissent: unis par d'autres nœnds, il y faudra renoncer. Ces souvenirs trop charmants. ne seroient-ils pas autant d'infidélités envers elle? Et de quel front prendrois-je une épouse respectée et chérie pour confidente desoutrages que mon cœur lui feroit malgré lui! Ce cour n'oseroit donc plus s'épancher dans le sien, il se fermeroit à son abord. N'osant plus lui parler de vous, bientôt je ne lui parlerois plus de moi. Le devoir, l'honneur, en m'imposant pour elle une réserve nouvelle, me rendroient ma femme étrangere, et je n'aurois plus ni guide ni conseil pour éclairer mon ame et eorriger mes erreurs. Est-ce là l'hommage qu'elle doit attendre? Est-ce là le tribut de tendresse et de reconnois-. sance que j'irois lui porter? Est-ce ainsi que je ferois son bonheur et le mien?

Julie, oubliates-vous mes serments avec les votres? Pour moi, je ne les ai point oubliés. Jui tout perdu; ma foi seule m'est restée; elle me restera jusqu'au tombeau. Je n'ap uvivre à vous; je mourrai libre. Si l'engagement en étoit à prendre, je le prendrois aujourd'hui: car si c'est un devoir de se marier, un devoir plus indispensable est encore de ma fier le malheur de personne; et tout ce qui me reste à sentir en d'aûtres ucuds, c'est l'éteruel regret de ceux auxquiels j'osai prétendre. Je porterois dans ce lieu serce l'iliée de ce que j'espérois y trouver une fois : cette idée feroit mon supplice et celui d'une iufortunée. Je lui demanderois compte des jours heureux que j'attendis de vous. Quelles comparaisons j'aurois à faite l'quelle femme au monde les pourroit soutenir? Ahl comment ne consolerois-je à-la-fois de n'être pas à vous et d'être à une nutre?

Chere amie , n'ébranlez point des résolutions dont depend le repos de mes jours ; ne cherchez point à me tirer de l'ancautissement où je inis tombé; de peur qu'avec le sentiment de mon existence je ne reprenne celui de mes manx, et un'un etat violent ne rouvre toutes mes blessures. Dennis mon retour i'ai senti. sans m'en alarmer. l'intérêt plus vif que je prenois à votre amie ; car je savois bien que l'état de mon cœur ne lui permettroit jamais d'aller trop loiu ; et voyant ce nouveau gout ajonter à l'attachement deja si tendre que j'eus pour elle dans tous les temps, je me suis félicité d'une émotion qui m'aidoit à preudre le change, et me faisoit supporter votre image avec moins de peine. Cette émotion a quelque chose des douceurs de l'amour et n'en a pas les tourments. Le plaisir de la voir n'est point troublé par le desir de la posséder; content de passer ma vie entiere, comme j'ai passé cet hiver, je tronve entre vous deux cette situation pai-

sible (1) et douce qui tempere l'austérité de la vertu et rend ses leçons aimables. Si quelque vain transport m'agite un moment, tout le réprime et le fait taire: j'en ai trop vaincu de plus dangereux pour qu'il m'en reste aucun à craindre. J'honore votre amie comme je l'aime, et c'est tout dire.. Quand je ne songerois qu'à mou intérêt, tous les droits de la tendre amitié me sont trop chers auprès d'elle pour que je m'exposé à les perdre en cherchant à les étendre ; et je n'ai pas même eu besoin de songer au respect que je lui dois pour ne jamais lui dire un seul mot dans le tête-à-tête qu'elle eut besoin d'interpreter ou de ne pas entendre. Que si peutêtre elle a trouvé quelquesois un pen trop d'empressement dans mes manieres, surement elle n'a point vu dans mon cœur la volonté de le témoigner. Tel que je sus six mois anprès d'elle, tel je serai tonte ma vie. Je ne connois rien après vous de si perfait qu'elle ; mais , fût-elle plus parfaite que vous encore, je sens qu'il faudroit n'avoir jamais été votre amant pour pouvoir devenir le sieu.

Avant d'achever cette lettre, il faut vous dire ce que je peuse de la vôtre. J'y trouve avec toute la prudence de la vertu les scrupules d'une aue craintive qui se fait un devoir de s'épouvanter, et croit qu'il faut tout craindre pour se garantir de tout,

<sup>(1)</sup> Il a dit precisément le contraire quelques pages amparavant. Le paure philosophe, entre deux jolies femmes, me paroft dans un plaisant embarras: on diroit qu'il veut n'aimer ni l'une ni l'autro, afin de les aimer toutes deux.

Cette extrême timidité a son danger ainsi qu'une confiance excessive. En nous montrant sans cesse des monstres où il n'y en a point, elle nous épuise à combattre des chimeres : et à force de nous effaroucher sans sujet, elle nous tient moins en garde contre les périls véritables et nons les laisse moins discerner. Relisez quelquefois la lettre que mylord Edonard vons écrivit l'aunée derniere au sujet de votre mari : vous v trouverez de bons avis à votre usage à plus d'un égard. Je ne blâme point votre devotion : elle est touchante, aimable, et douce comme vous; elle doit plaire à votre mari même. Mais prenez garde qu'à force de vons rendre limine et prévoyante, elle ue vous mene au quiétisme par une route opposée, et que vous montrant par-tout du risque à courir, elle ne vous empêche ensin d'acquiescer à rien. Chere amie, ne savez-vous pas que la vertu est un état de guerre, et que pour y vivre on a toujours quelque combat à rendre contre soi? Occupous-nous moins des dangers que de nous, afin de teur notre ame prête à tout évenement. Si chercher les occasions c'est mériter d'y succomber; les fuir avec trop de soin ; c'est souvent u ons refuser à de grands devoirs; et il n'est pas bon de son? ger sans cesse aux tentations, même pour les éviter. On ne me verra jamais rechercher des moments dangereux ni des tête-à-tête avec des femmes; umis, dans quelque situation que me place désormais la Providence, j'ai pour sûreté de moi les huit mois que j'ai passés à Clarens, et ue crains plus que personne m'ôte le prix que vous m'avez fait meriter, Je ne serai pas plus foible que je l'ai été; je n'aurai NOUV. BELOWE. 4.

#### A42 LA NOUVELLE HELOISE.

pas de plus grands combats à rendre : j'ai senti l'amertume des remords ; j'ai goûté les douceurs de la victoire. Après de telles comparaisons on n'hésite plus sur le choix ; tont jusqu'à mes fautes passées m'est garant de l'avenir.

Sans vouloir entrer avec vous dans de nouvelles discussions sur l'ordre de l'univers et sur la direction des êtres qui le composent, je me contenterai de vous dire que sur des questions si fort au-dessus de l'homme, il ne peut juger des choses qu'il ne woit pas, que par induction sur celles qu'il voit, et que tontes ces analogies sont pour ces lois générales que vous semblez rejetter. La raison même, et les plus saines idées que nons pouvons nous former de l'Etre suprême, sont tres favorables à cette opinion : carbien que sa puissance n'ait pas besoin de méthode pour abréger le travail, il est digne de sa sagesse de préférer pourtant les voies les plus simples, afin qu'il n'y ait rien d'inutile dans les moyens non plus que dans les effets. En créant l'homme il l'a doné de toutes les facultés nécessaires pour accomplir en qu'il exigeoit de lui ; et quand nous lui demandons le ponvoir de bien faire, nous ne lui demandons. rien qu il ne nons ait deja donné. Il nous a donné la raison pour connoître ce qui est bien, la conscience pour l'aimer (1), et la liberté pour le choisir. C'est dans ces dons sublimes que consiste la grace divine;

<sup>(1)</sup> Saint-Preux fait de la conscience morale un sentiment, et non pas un jugement; ce qui est contre les définitions des philosophes. Je crois pourtant qu'en ecci leur prétendu confrere a raison.

et comme nous les avons tous reçus nous en sommes tous comptables.

J'entends beaucoup raisonner contre la liberté de l'homme, et je méprise tous ces sophismes, parcequ'un raisonneur a beau me prouver que je ne suis pas libre, le sentiment intérieur, plus fort que tous ses arguments ; les dément sans cesse ; et quelque parti que je prenne, dans quelque delibération que ce soit, je sens parfaitement qu'il ne tient qu'à moi de prendre le parti contraire. Tontes ces subtilités de l'école sont vaines précisément parcequ'elles prouvent trop, qu'elles combattent tout aussi bien la vérité que le mensonge, et que, soit que la liberté existe ou non, elles peuvent servir egalement à prouver qu'elle n'existe pas. A entendre ces gens-là; Dieu même ne seroit pas libre, et ce mot de liberté n'auroit aucun sens. Ils triomphent, non d'avoir résolu la question, mais diavoir mis à sa place une chimere. Ils commencent par supposer que tout être intelligent est purement passif; et puis ils déduisent de cette supposition des consequences pour prouver qu'il n'est pas actif; La commode méthode qu'ils ont tronvée là! S'ils accusent leurs adversaires de raisonner de même ils ont tort; Nous ne nous supposons point actifs et libres, nous sentons que nous le sommes. C'est à eux de prouver non seulement que ce seutiment pourroit nous tromper, mais qu'il nous trompe en effet (1). L'évêque de Cloyne a démontre que, sans

<sup>(</sup>r) Ce n'est pas de tout cela qu'il s'agit. Il s'agit de avoir si la volonté se détermine sans cause, ou quelle est la cause qui détermine la volonté.

rien changer aux apparences, la matiere et les corps pourroient ne pas exister; est-ce assez pour affirmer qu'ils n'existent pas? En tout ceci la seule apparence coûte plus que la réalité: je m'en tiens à ce qui est plus simple.

Je ne crois donc pas qu'après avoir pourvu de toute maniere aux besoins de l'homme. Dieu accorde à l'un plutôt qu'à l'autre des secours extraordinaires, dont celui qui abuse des secours communs à tous est indigne, et dont celui qui en use bien n'a pas besoin. Cette acception de persounes est injurieuse à la justice divine. Quand cette dure et décourageante doctrine se déduiroit de l'Ecriture ellemême, mon premier devoir n'est-il pas d'honorer Dieu? Quelque respect que je doive au texte sacré, j'ea dois plus encore à son auteur; et j'aimerois mienx croire la Bible falsifiée ou inintelligible, que Dicu injuste ou malfaisant. S. Paul ne veut pas que le vase dise au potier. l'ourquoi m'as-tu fait ainsi? Cela est fort bieu, si le potier n'exige du vase que des services qu'il l'a mis en état de lui rendre; mais s'il s'en prenoit au vase de n'être pas propre à un usage pour lequel il ne l'auroit pas fait, de vasc auroit-il tort de lui dire, Pourquoi m'as-tu fait ainsi?

S'ensuit-il de là que la priere soit inutile? A Dien ne plaise que je m'ôte cette ressource contre mes foiblesses! Tous les actes de l'entendement qui nous élevent à Dien nons portent au-dessus de nousmèmes; en implorant son seconts nous apprenons à le trouver. Ce n'est pas lui qui nous change, d'est

nous qui nous changeons en nous élevant à lui (1). Tout ce qu'on lui demande comme il faut on se le donne, et, comme vous l'avez dit, on augmente sa force en reconnoissant sa foiblesse. Mais si l'on abuse de l'oraison et qu'on devienne mystique, on se perd à force de s'élever; en cherchant la grace on renonce à la raison; pour obtenir un don du ciel on en foule aux pieds un autre; en s'obstinant à vouloir qu'il nous éclaire on s'ôte les lumieres qu'il nous a données. Qui sommes-nous pour vouloir forcer Dieu de faire un miracle?

Vons le savez; il n'y a rien de bien qui n'ait un excès blamable, même la dévotion qui tourne en délire. La vôtre est trop pure pour arriver jamais à ce point; mais l'excès qui produit l'égarement commence avant lui; et c'est de ce premier terme que vous avez à vous défier. Je vous ai souvent entendue blamer les extases des ascétiques: asvez-vous comment elles viennent? en prolongeant le temps qu'on donne à la priere plus que ne le permet la foiblesse humaine. Alors l'esprit a'épuise, l'imagi-

<sup>(1)</sup> Notre galant philosophe, a près avoir imité la conduite d'Abelard, semble en vouloir prendre aussi la doctrine. Leurs sentiments sur la priere ont beaucoup, de rapport. Bien des gens, relevant cette liérésie, trouveront qu'il ent mieux valu persister dans l'égarement que de tomber dans l'erreur. Je ne pense pas sinsi. C'est un petit mal de se tromper; c'en est un grand de se mal conduire. Ceci ne contredit point, à mon avis, ce que j'ài dit ci-devant sur le danger des fausses maximes de morale, Mais il faut laisser quelque chose à faire au lecteur.

nation s'allame et donne des visions,, on devient inspiré, prophete; et il n'y a plus ni sens ni génie qui garantisse du fanstisse. Vous vous enfermes fréquemment dans votre cabinei, vous vous recueil-lež, vous priez sans cesse: vous ne voyez pas encore les piètistes (1), mais vous lisez leurs livres. Je n'ai jamaîs blâmé votre goit pour les éceits du bon Féngelon: mais que faites-vous de cent de sa disciple? Vous lieze Mustal: je le lis ausas; mais je choisis ses lettres, et vous choisissez aon instinct divin. Noyes comment il a fini, déplorez les égarements de cet homme sage, et ongez à vous. Femme pieuse et chrétienne, allez-vous n'être plusqu'une dévote?

Chere et respectable amie, je reçois vos avis avec la docilité d'un enfrat et vous donne les miens avec le zele d'un perc. Depuis que la verta, loin de rompre nos liens, les a rendus iudissolubles, ses devoirs se confondent avec les droits del famitié. Les mêmes eçons nous conviennent, le même intrét nous conduit. Jamais nos cœurs ne se parlent, jamais nos yeux ne se tencontrent, sans offrir à tous deux un objet d'honneur et de gloire qu'i nous éleve conjointement; et la perfection de chacun de nous importera toujours à l'antre. Mais si les delibérations sont communes, la décision ne l'est pas; elle appar-

<sup>(1)</sup> Sorte de fous qui avoient la fantaisie d'être chrétiens, et de saivre l'évangile à la lettre ; à-peu-près comme sont aujourd'hui les méthodistes en Angleterre, les moraves en Allemagne, les jansénistes en France, excepté pourtant qu'il ne manque à ves derniers que d'être les maitres, pour être plus durs et plus intolérants que turs enque il d'en que turs enquesis.

tient à vous seule. O vous qui files toujours mon sort, ne cessez point d'en être l'arbitre; pesez mes réflexions, prononcez: quoi que vous ordonniez de moi, je me soumets: je serai digne au moins que vous pesez pas de me conduire. Dussé-je ne vous plus revoir, vous me serez toujours présente, yous présiderez toujours à mes actions; dussiez-vous m'der l'honnen d'élever vos enfants, vous ne m'ôter l'honnen d'élever vos enfants, vous ne m'ôter repoint les vertus que je tiens de vous; ce sont les enfants de votre ame, la mienne les adopte, et rien ne les lui neut ravir.

Parlez-moi suns détour, Julie. A présent que je vons ai bien explique ce que je seus et ce que je pense, dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Vons savez à quel point mon sort est lie à celui de mon illustreami. Je ne l'ai point consulté dans cette occasion; je ne lui ai montré ni cette lettre ni la vôtre. S'il apprend que vous désapprouviez son projet, ou plutôt celui de votre époux, il le désapprouvera Ini-même : et je suis bien éloigne d'en vouloir tirer one objection contre vos scrupules; il convient seulement qu'il les ignore jusqu'à votre entiere decision. En attendant je trouverai, pour différer notre départ, des prétextes qui pourront le surprendre, mais auxquels il acquicscera surement. Pour moi, j'aime mieux ne vous plus voir que de vous revoir pour vous dire un nouvel adien. Apprendre à vivre chez vous en étranger est une humiliation que je n'ai pas méritée.

VIII. DE MADAME DE WOLMAR À SAINT-PREUX.

H é bien! ne voilà-t-il pas encore votre imagination effarouchée? et sur quoi, je vous prie? sur les plus vrais témoiguages d'estime et d'amitié que vous avez jamais recus de moi ; sur les paisibles réflexions que le soin de votre vrai bonheur m'inspire; sur la proposition la plus obligeante, la plus avantageuse. la plus honorable qui vous ait jamais été faite, sur l'empressement, indiscret peut-être, de vous unir à ma famille par des nœuds indissolubles; sur le desir de faire mon allié, mon parent, d'un ingrat qui croit ou qui feint de croire que je ne veux plus de lui pour ami. Pour vous tirer de l'inquiérude où vous paroissez être, il ne falloit que prendre ce que je vous écris dans son sens le plus naturel. Mais il y a long-temps que vous aimez à vous tourmenter par vos injustices. Votre lettre est, comme votre vie, sublime et rampante, pleine de force et de puérilites. Mon cher philosophe, ne cesserez-vous jamais d'être enfant?

Où avez-vous donc pris que je songeasse à vous imposer des lois, à rompre avec vous, et, pour me servir de vos termes, à vous renvoyer au bout du monde? De bonne foi, trouvez-vous là l'esprit de ma lettre? Tout au contraire: en jouissant d'avance du plaisir de vivre avec vous, j'ai craint les inconvénients qui pouvoient le troubler; je me suis occupée des moyens de prévenir ces inconvénients d'une maniere agréable et douce, en vons faisant un sort digne de votre mérite et de mon attachement pour vons. Voilà tout mon erime: il n'y avoit pas là, ce me semble, de quoi vons alarmer si fort.

Vous avez tort, mon ami, car vous n'ignorez pas combien vous m'êtes cher: mais vous aimez à vous le faire redire; et comme je n'aime guere moins à le répeter, il vous est aisé d'obfenir ce que vous voulez sans que la plainte et l'humeur s'en mèleut.

Soyez donc bien sår que si votre sejour ici vons est agreable, il me l'est tout autant qu'à vous, et que, de tout ee que M. de Wolmar a fait ponr moi. rien ne m'est plus sensible que le soin qu'il a pris de vous appeler dans sa maison, et de vous mettre en état d'y rester. J'en conviens avec plaisir, nous sommes utiles l'un à l'autre. Plus propres à recevoir de bous avis qu'à les prendre de nous-mêmes, nous avons tous deux besoin de guides. Et qui saura mieux ce qui convient à l'un, que l'autre qui le connoît si bien? Qui sentira mieux le danger de s'égarer par tout ce que coûte un retour pénible? Ouel objet pent mieux nous rappeler ce danger? Devant qui rougirions-nous autant d'avilir un si grand sacrifice? Après avoir rompu de tels liens, ne devons-nous pas à leur mémoire de ne rien faire d'indigne du motif qui nous les fit rompre? Oui, c'est une fidélité que je veux vous garder toujours de vous prendre à témoin de tontes les actions de ma vie, et de vous dire, à chaque sentiment qui m'anime, voilà ce que je vous ai préféré! Ah! mon

ami, je sais rendre hodneur à ce que mon cœur a si bien senti. Je puis être foible devant toute la terre, mais je réponds de moi devant vous.

C'est dans cette délicatesse qui survit toujours au veritable amour, plutôt que dans les subtiles distinctions de M. de Wolmar, qu'il faut chercher la raison de cette élévation d'ame et de cette force intérieure que nous éprouvons l'un près de l'autre, et que je crois sentir comme vous. Cette explication du moins est plus naturelle, plus honorable à nos cœurs que la sienne, et vaut mieux pour s'encourager à bien faire; ce qui suffit pour la préférer. Ainsi croyez que, loin d'être dans la disposition bizarre où vous me supposez, celle où je snis est directement contraire; que s'il falloit renoncer au projet de nous réunir, je regarderois ce changement comme un grand malheur pour vous, pour moi, pour mes enfants, et pour mon mari même, qui, vous le cavez, entre pour beancoup dans les raisons que j'ai de vous desirer ici, Mais, pour ne parler que de mon inclination particuliere, souvenez-vous du moment de votre arrivée : mafquai-je moins de joie à vous voir que vous n'en eutes en m'abordant? vous a-t-il paru que votre séjour à Clarens me fût. ennuveux ou pénible? avez-vous jugé que je vous en visse partir avec plaisir? Faut-il aller jusqu'au bout et vous parier avec ma franchise ordinaire? Je vous avouerai sans détour que les six derniers mois que nous avons passés ensemble ont été le temps le plus doux de ma vie, et que j'ai goûté dans ce court espace tous les biens dont ma sensibilité m'ait fourni l'idée.

Je n'oublierai jamais un jour de cet hiver. où apres avoir fait en commun la lecture de vos voyages et celle des aventures de votre ami, nous soupames dans la salle d'Apollon, et où, songeant à la félicité que Dien m'envoyoit en ce monde, je vis tout autour de moi mon pere, mon mari, mes enfants, ma consine, mylord Edouard, vons, sans compter la Fauchon qui ne gâtoit rien au tableau, et tont cela rassemblé pour l'henrense Julie. Je me disois : Cette petite chambre contient tout ce qui est cher à mon cœur, et pent-être tont ce qu'il y a de meillenr snr la terre; je suis environnée de tout ce qui m'intéresse ; tout l'univers est ici pour moi; je jonis à la fois de l'attachement que j'ai ponr mes amis, de celni qu'ils me rendent, de celui qu'ils ont l'un ponr l'antre; leur bienveillance mutnelle on vient de moi ou s'y rapporte; je ne vois rien qui n'étende mon être, et rien qui le divise; il est dans tout ce qui m'environne, il n'en reste aucune portion loin de moi; mon imagination n'a plus rien àfaire, je n'ai rien à desirer; sentir et jouir sont ponr moi la même chose; je vis à la fois dans tont ce que j'aime, je me rassasie de bonhenr et de vie. O mort, viens quand tu voudras, ie ne te crains nins, jei vecu, je t'ai brevenne; je n'ai plus de nouver's sentiments a connoître, tu n'as plus rien à me dérober.

I uis j'ai senti le plaisir de vivre avec vons, plus il m'étoit doux d'y compter, et plus aussi tont ce qui pouvoit troubler ce plaisir m'a donné d'iuquiétade. Laissons un moment à part cette morale craiutive et cette prétendue dévotion que vous me repro-

chez; convenez du moins que tout le charme de la société qui régnoit entre nous est dans cette ouverfore de cœur qui met en commun tous les sentiments. toutes les pensers, et qui fait que chacun se sentant tel qu'il doit être se montre à tous tel qu'il est. Supposez un moment quelque intrigue secrete, quelque liaison qu'il faille cacher, quelque raison de reserve et de mystere; à l'instant tout le plaisir de se voir s'évanouit, on est contraint l'un devant l'autre, on cherche à se dérober, quand on se rassemble on voudroit se fuir: la circonspection, la bienséance, amenent la défiance et le dégoût. Le moven d'aimer long-temps ceux qu'on craint? On se devient importun l'un à l'autre ... Julie importane!... importune à son ami! non, non, cela ne sauroit être; on n'a jamais de maux à craindre que ceux qu'on peut supporter.

En vons exposant naivement mes scrupules je n'ai point prétendu changer vos resolutions, mais les éclairer, de peur que, prenant un parti dont vous n'auries pas prévu toutes les suites, vous n'auries pas prévu toutes les suites, vous n'auries pies prevu toutes les suites, vous n'eursiez plus vous en dédire. A l'égard des craintes que M, de Wolmar n'a pas eues, ce n'est pas à lui de les avoir, c'est à vous : nul n'est juye du danger qui vient de vous que vous-même. Réléchissez-y bien, puis dites-moi qu'il n'existe pas, et je n'y pense plus : car je counois voire droiture, et ce n'est pas de vos intentions que je me défie. Si votre cœur est capable d'une faute imprévue, très sûrement le mal prémédité n'en approcha jamais. C'est ce qui distingue l'homme fragile du méchant homme.

### SIXIEME PARTIE.

D'ailleurs, quand mes objections auroient plus de solidité que je n'aime à le eroire, pourquoi mettre d'abord la chose an pis comme vous faites? Je n'envisage point les précautions à prendre aussi séverement que vons. S'agit-il pour cela de rompre aussitôt tons vos projets et de nons fuir pour tonjours? Non, mon aimable ami, de si tristes ressources ne sont point nécessaires. Encore enfant par la tête, vous êtes deja vieux par le cœur. Les grandes passions usées dégontent des autres ; la paix de l'ame qui leur succede est le senl sentiment qui s'aceroît par la jouissance. Un cœur sensible eraint le repos qu'il ne connoît pas : qu'il le sente une fois, il ne youdra plus le perdre. En comparant deux états si contraires, on apprend à préférer le meilleur; mais pour les comparer il les faut connoître, Pour moi. je vois le moment de votre sureté plus près pentêtre que vons ne le voyez vous-même. Vous avez trop senti ponr sentir long-temps; vous avez trop aime pour ne pas devenir indifférent : on ne rallume plus la cendre qui sort de la fournaise, mais il faut attendre que tout soit consumé. Encore quelques années d'attention sur vous-même, et vous n'avez plus de risque à courir.

Le sort que je vonlois vous saire eut anéanti ce risque; mais, indépendamment de cette consideration, ce sort étoit assez donx pour devoir être envié pour lui-même; et si votre délicatesse vous empêche d'oset y prétendre, je n'ai pas besoin que vous une dissex eq eu une telle reteuue a pu vous conter: mais j'ai peur qu'il ne se mêle à vos raisous des prétertes plus spécieux que solides; j'ai peur qu'en vous xouv, năroist. 4.

.

piquant de trair des engagements dont tout vous dispense et qui n'intéressent plus personne, vous ne vous fassier une fausse vertu de je ne sais quelle vaine constance plus à blamer qu'à louer, et désormais tout-à-dait déplacée. Je vons l'ai déja dit autrefois, c'est un second crime de tenir un sermeut criminel: si le vôtre ne l'étoit pas, il l'est devenu; c'en est assez pour l'annuller. La promesse qu'il fant tenr's na cesse est celle d'être honnée te toujours ferme duns son devoir : changer quand il change, ce n'est pas légèreté, c'est éonstance. Vous fites bien peut-être alors de préductre ce qu' vous feriez mai aujourd'hui de tenir. Faites dans tous les temps ce que la vertu demande, vons ne vous démentirez jamsis.

Que s'il y a parmi vos scrupules quelque objection solide, c'est ce que nons pourrons examiner à loisir : en attendant , je ne suis pas trop fachée que vons n'ayez pas saisi mon idée avec la même avidité que moi, afin que mon étourderie vous soit moins cruelle si j'en ai fait une. J'avois médité ce projet durant l'absence de ma consine. Depuis son retour et le départ de ma lettre l'avant en avec elle quelques conversations générales sur un second mariage, elle m'en a para si cloignée; que; malgré tout le penchant que je lui connois pour vous, je craindrois qu'il ne faliut user de plus d'autorité qu'il ne me convient pour vaincre sa répugnance, même en votre faveur ; car il est un point où l'empire de l'amitié doit respecter celui des inclinations et les principes que chacan se fait sur des devoirs arbitraires en eux-mêmes, mais relatifs à l'état du cœur qui se les impose.

Je vous avone pourtant que je tiens encore à mon projet i û nous convient si bien à tous, il vous tirreroit si honorablement de l'état-précaire où vous vivez dans le monde, il confondroit tellement nos intérêts, il nous feroit un devoir si naturel de cette amitié qui nous est si douce, que jen'y puis renon-ter tout-à-fait, Nou, mon ami, vous ne m'appartiezdez jamais de trop près : ce n'est pas même assez que vous soyez mon cousin; ah! je voudrois que vous fussier mon ferce:

Quoi qu'il en soit de toutes ces idées, rendez nlus de justice à mes sentiments pour yous; jouissez sans reserve de mon amitié, de ma confiance, de mon estime; souvenez-vous que je n'ai plus rien à vous prescrire, et que je ne crois point'en avoir besoin. Ne m'êtez pas le droit de vous donner des conseils, mais n'imaginez jamais que y'en lasse des ordres. Si vous sentez pouvoir habiter Clarens sans danger, venez-y, demeurez-y; j'en serai charmée. Si vous crovez devoir donner encore quelques années d'absence aux restes toujours suspects d'une jeunesse impétueuse, écrivez-moi souvent, veneznous voir quand vous voudrez; entretenous la correspondance la plus intime. Quelle peine n'est pas adoucie par cette consolation ! quel éloignement ne supporte-t-on pas par l'espoir de linir ses jours ensemble! Je ferai plus; je suis prête à vous confier un de mes enfants; je le croirai micux dans vos mains que dans les miennes : quand vous me le

rameneros, je ne sais duquel des deux le retour me touchera le plus. Si tout-à fait devenu raisonnable vous banuissez enfin vos chimeres, et voulez mériter ma cousine, venez, aimez-la, servez-la, achevez de lui plaire; en vérité, je crois que vous avez déja commencé: triomphez de son cœur et des obstacles qu'il vous oppose, je vous aidrai de tout mon ponvoir : faites enfin le bonheur l'un de l'autre, et rien ne manquera plus au mien. Mais quelque parti que vous puissiez preudre, après y avoir sérieusement pensé, prenez-le en toute assurance, et n'outragez plus votre amie en l'accusant de se défier de vous.

A force de souger à vous je m'oublie, Il faut pourtant que mon tour vienne, car vous faites avec vos amis dans la dispute comme avec votre adversaire aux échecs, vons attaquez en vous défendant. Vous vous excusez d'être philosophe en m'accusaut d'être dévote; c'est comme si j'avois renoucé au vin lors. qu'il vous ent enivré. Je suis donc dévote à votre compte, ou prête à le devenir? Soit; les dénominations méprisantes changent-elles la nature des choses? Si la dévotion est bonue, où est le tort d'en avoir? Mais pent-être ce mot est-il trop bas pour vous. La dignité philosophique dédaigne un culte vulgaire; elle veut servir Dieu plus noblement; elle porte jusqu'au ciel même ses prétentions et sa fierté. O mes pauvres philosophes!... Revenons à moi.

J'aimai la vertu dès mon enfance, et cultivai ma raison dans tous-les temps. Avec du sentiment et des lumieres, j'ai voulu me gouverner, et je me suis mal conduite. Avant de m'ôter le guide que

257

jai choisi, donnez-m'en quelque antre sur lequel je puisse compter. Mon bon ami, toujours de l'orgueil, quoi qu'on fassel c'est lui qui vous éleve, et c'est lui qui vous éleve, et c'est lui qui m'humilie. Je crois valoirautant qu'une autre, et mille autres out vécu plus sagement que moi celles avoient donc des res-onreces que je n'avois pas. Ponrquoi me sentant bien née ai-je eu bresoin de cacher ma vie? Pourquoi haïsois-je le mal que j'ai fait malgré moi? Je ne connoissois que ma force; elle u'a pu me suffire. Toute la résistance qu'on pent tirer de soi, je crois l'avoir faite, et tou cfois j'ai sauccombé. Comment font celles qui résistent? Elles ont un meilleur appni.

Après l'avoir pris à leur exemple, j'ai tronvé dans ce choix un autre avautage auquel je n'avois pas pensé. Dans le regne des passions, elles aident à supporter les tourments qu'elles donnent; elles tiennent l'espérance à côté du desir. Tant qu'on desire on peut se passer d'être heureux; on s'attend à le devenir : si le bonhen ne vient point, l'espoir se prolonge, et le charme de l'illusion dure autrat que la passion qui le cause. Ainsi cet état se snífit à lui-même, et l'inquietude qu'il donne est une sorte de jonissance qui supplée à la réalité.

Qui vant mie ux pent-être. Malheur à qui n'a plus rien à desirer! il perd pour ainsi dire tout ce qu'il possede. On jonit moins de ce qn'on obtient que de ce qu'on espere, et l'on n'est heureux qu'avant d'être heureux. En effet, l'homme, avide et borne, fait pour tout vouloir et peu obtenir, a reeu du ciel une force consolante qui rapproche de lui tont ce qu'il desire, qui le soumet à son imagination, qui

22

le lui rend présent et sensible, qui le lui livre en quelque sorte, et, pour lui rendre cette imaginaire propriété plus donce, le modifie au gré de sa pássion. Mais tour ce prestige disparoit devant l'objet même aux yeux du possesseur; on ne se figure point ce qu'on voit; l'imagination ne pare plus rien de ce qu'on possede; l'illusion cesse où commence la jouissance. Le pays des chimeres est en ce monde le seul d'igne d'être habité; et tel est le néant des choses humaines, qu'hors (1) l'Etre existant par lui-même il u'y a rien de bean que ce qui n'est pas.

Si cet esset n'a pas tonjours lien sur les objets particuliers de nos passions, il est infaillible dans le sentiment commun qui les comprend toutes. Vivre sans peine n'est pas un état d'Boimme; vivre ainsi c'est être mort. Celui qui pourroit tout sans être Dien seroit une misérable créature; il seroit privé du plaisir de desirer; toute antre privation seroit plus supportable (a).

(1) Il falloit que hors, et sûrement madame de Wolmar ne l'ignoroît pas. Mais, outre les fautes qui lui échappoient par ignorance ou par inadvertance, il paroit qu'elle avoit l'oreille frop délicate pour s'asservir loujours aux regles même qu'elle savoit. On peut em plorer un style plus pur, mais non pas plus doux ni plus

harmonicux que le sien.

<sup>(</sup>a) D'où il suit que tout prince qui aspire au despotisme aspire à l'honneur de mourir d'ennni. Dans tous les royaumes du monde, cherchez-rous l'homme le plus ennuyé du pays? alles tonjours directement ausonverain, sur-tout s'il est très absolu. C'est bien la peine de faire tant de misérables! ne sauroit-il s'ennuyer à moindres frais.

Voilà ce que j'vprouve en partie depuis mon mariage et depuis votre fetour. Je ne vois par-tout qué sajets de contentement , et je ne suis pas contente; une languent secretes insinne an fond de mon cœur; je le sens vuide et gonflé, comme vous disiez autrefois du vôtre; l'attachement que j'ai pour tout ce qui m'est cher ne suffit pas pour l'occuper; il lui reste une force inutile dont il ne sait que faire. Cette poine est bizarre, j'en conviens; mais elle n'est pas moins réelle. Mon ami, je suis trop heureuse; le bonheur m'ennuie (1).

Concevez-vous quelque remede à ce dégout du bien-être? Pour moi, je vous avoue qu'un sentiment si peu raisonnable et si peu volontaire a beancoup ôté du prix que je donnois à la vie; et je n'imagine pas quelle sorte de charme on y peut trouver qui me manque on qui me suffise. Une autre sera-t-elle plus sensible que moi? aimera-t-elle mieux son pere, son mari, ses enfants, ses amis, ses proches? en berat-elle mieux aimée? menera-t-elle une vie plus de son goût? sera-t-elle plus libre d'en choisir une autre? jouira-t-elle d'une meilleure santé? aura-t-elle plus de ressources contre l'ennui, plus-de liens qui l'attachent au monde? Et toutefois j'y vis inquiete; mon cœur ignore ce qui lui manque; il desire sans savoir quoi.

· Ne trouvant donc rien ici-bas qui lui suffise, mon

<sup>(1)</sup> Quoi Julie! aussi des contradictions! Ah! je crains bien, charmante dévote, que vous ne soyez pas nou plus trop d'accord avec vous-même. Au reste, j'avoue que cette lettre me paroît le chant du cygne.

# 260 LA NOUVELLE HELDISE.

ame avide cherche milleurs de quoi la remplir: en s'elevant à la source du sentiment et de l'être, elle y perd sa scheresse et sà langueur; elle y renair. elle s'y ramime, elle y trouve un nouveau ressort, elle y puise une nouvelle vie; elle y prend une autre. existence qui ue tient point aux passions du coips; ou plutôt elle u'est plus en moi-mème, elle est touto dans l'être imménase qu'elle contemple, et dégagée un moment de ses entraves, elle se console d'y rentrer par cet essai d'un état plus sublime qu'elle espere être un jour le sien.

Vous souriez : je vous eutends, mon bon ami; j'ai prouoncé mon propre jugement en blamant antrefois cet état d'oraison que je confesse aimer aujourd'hui. A cela je u'ai qu'un mot à vons dire, c'est que je ne l'avois pas éprouvé. Je ne prétends pas même le justifier de toutes manieres : je ne dis pas que ce gont soit sage, je dis sculement qu'il est doux, qu'il supplée au sentiment du bonheur qui s'épuise, qu'il remplit le vuide de l'ame, et qu'il jette un nouvel intérêt sur la vie passée à le mériter. S'il produit quelque mal, il faut le rejeter sans doute ; s'il abusé le cœur par une fausse jonissance . il faut encore le rejeter. Mais enfin lequel tient le mieux à la vertu, du philosophe avec ses grands principes, ou du chrétien dans sa simplicité? Lequel est le plus heureux des ce monde, du sage avec so raison, ou du dévot dans son délire? Qu'ai je besoin. de penser, d'imaginer, dans un moment où toutes mes facultés sout aliences? L'ivresse a ses plaisirs, disiez-vous : eh bien ! ce délire eu est une. Ou laissezJ'ai blàmé les extases des mystiques; je les blâme encre quand elles nous détachent de nos devoirs, etque, nous dégoûtant de la vie active par les charmes de la contemplation, elles nous menent à ce quictisme dont vous me croyer si proche, et dont je crois être aussi loin que vous.

Servir Dieu, ce n'est point passer sa vie à genoux dans un oratoire, je le sais bien; c'est remplir sur la terre les devoirs qu'il nous impose; c'est faire en vue de lui plaire tout ce qui convient à l'état où il nous a mis:

. . . . . . . . . Il cor gradisce; E serve a lui chi 'l suo dover compisce (1).

Il faut premièrement faire ce qu'on doit, et puis prier quand on le peut; voilà la regle que je tàche de'suivre. Je ne prends point le recueillement que vons me reprochet comme une occupation, mais comme une récréation; et je ne vois pas poniquoi, parmi les plaisirs qui sont à ma portée, je m'interdifrois le ulus semible et le plus innocent de tous.

Je me suis examinée avec plus de soin depuis votre lettre: j'ai étudié les effets que produit sur mon ame ce penchant qui semble si fort vous déplaire; et je n'y sais rien voir jusqu'ici qui me fasse

<sup>(1)</sup> Le cœur lui suffit, et qui fait son devoir le prie. METASTASE.

craindre, au moins sitôt, l'abus d'une devotion mal entendue.

Premièrement, je n'ai point pour cet exercice un goût trop vif qui me fasse souffrir quand j'en suis privée, ni qui me donne de l'humeur quand on m'en distrait. Il ne me donne point non plus de distractions dans la journée, et ne jette ni dégoût ni impatience sur la pratique de mes devoirs. Si quelquefois mon cabinet m'est nécessaire, c'est quand quelque émotion m'agite et que je serois moins bien par-tout ailleurs : c'est là que, rentrant en moi-même, j'v retrouve le calme de la raison. Si quelque souci me trouble, si quelque peine m'afflige, c'est là que je les vais déposer. Toutes ces miseres s'evanouissent devant un plus grand objet. En songcant à tous les bienfaits de la Providence, j'ai honte d'être sensible à de si foibles chagrins et d'oublier de si grandes graces. Il ne me faut des seances ni fréquentes ni longues. Quand la tristesse m'y suit malgre moi , quelques pleurs versés devant celui qui console soulagent mon cœur à l'instant. Mes réflexions ne sont jamais ameres ni douloureuses; mon repentir même est exempt d'alarmes. Mes fautes me donnent moins d'effroi que de honte : j'ai des regrets et non des remords. Le Dieu que je sers est un' Dien clément, un pere: ce qui me touche est sa bonte; elle efface à mes yeux tous ses autres attributs; elle est le seul que je conçois. Sa puissance m'étonne, son immensité me confond, sa justice... Il a fait l'homme foible; puisqu'il est juste, il est clement. Le Dieu vengeur est le Dieu des michants; je ne puis ni le craindre pour moi ni l'implorer

contre un autre. O Dien de paix, Dien de bonté, c'est toi, que j'adore! c'est de toi, je le sens, que je suis l'onvraçe; et j'espère le retrouver au dernier jugement tel que tu parles à mon cœur durant una vie

Je ne santois vous dire combien ces idées jettent de donceur sur mes jours et de joie au fond de mon cent. En sortant de mon cabinet ainsi disposée, je me sens plus lègere et plus gaie; tonte la peine s'évanonit, tons les embarras disparoissent; rien de rude; rien d'anguleux; tont devient facile et conlant, tont prend à mes yenx une face plus riante; la complaisance ne me coûte plus rien; j'en aime encore mienx ceux que j'aime, et lenr en suis plus agréable: mon mari même en est plus content de mon humeur. La dévotion, prétend d', est un opinm pour l'ame; elle sgaie, anime et souitent quand on en preud pen; une trop forte dose endort, ou rend furieux, on tue. J'espere ne pas aller jusques-là.

Vons voyez que je ne m'offense pas de ce titre de dévote autant pent-être que vous l'auriez voulu; mais jr ne lui donne pas non plus tout le prix que vons pourciez croire. Je n'aime point, par exemple, qu'on affiche cet cet at par ou extérieur affectir et comme une espece d'cuploi qui dispense de tout autre. Ainsi cette madame Guyon dont vons me parlez eût mienx fait, ce me semble, de remplir avec soin ses devoirs de mere de famille, d'élèver, chrétiennement ses enfants, de gouverner sagement sa maison, que d'aller composer des livres de dévoion, disputer avec des évêques, et se faire mettre

à la Bastille pour des réveries où l'ou ne comprend rien. Le n'aime pas non plus ce langage mystique et figuré qui nourrit le cour des chimeres de l'imagination, et substitue au véritable amour de Dieu des sentiments imités de l'amour terresire, et trop propres à le réveiller. Plus on à le cœur tendre et l'imagination vive, plus on doit éviter ce qui tend à les émonvoir; car enfin comment voir les rapports de l'objet mystique si l'on ne voit aussi, l'objet sensuel? et comment une honnête femme ose-t-elle imaginer avec assurance des objets qu'elle n'oseroit regarder (r)?

Mais ce qui m'a donné le plus d'éloignement pour les dévots de profession, c'est cette âpreté de mœurs qui les rend insensibles à l'humanité, c'est cet orgueil excessif qui leur fait regarder en pitié-le reste du monde. Dans leur élévarion sublime, s'ils daignent s'abaissers quelqueaceted bonté, c'est d'une maniere si humiliante, ils plaignent les antres d'un ton si cruel, leur justice est si rigoureuse, leur charité est si dure, leur cher est si dure, leur mépris ressemble si fort à la haine, que l'insensibilité même des gens du monde est moins barbare que leur commisération. L'amour de Dieu leur s'ert d'excuse pour n'aimer personne; ils ne s'aiment pas même l'un l'autre. Vil-on janais d'amitté véritable entre les dévois? Mais plus lis se détachent des

<sup>(\*)</sup> Cette objection me parolt tellement solide et sans réplique, que si j'avois le moindre pouvoir dans l'église, je l'emploierois à faire retrancher de nos livres acrés le cantique des cantiques, et j'aurois bien du regret d'avoir attendu s'travel.

#### SIXIEME PARTIE.

hommes, plus ils en exigent; et l'on diroit qu'ils ne s'éleveut à Dieu que pour exercer sou autorité sur la terre.

Je me sens ponr tons ces abus une aversion qui doit naturellement m'en garautir : si j'y tombe, ce sera surement saus le vouloir, et j'espere de l'amitié de tous ceux qui m'euvironnent que ce ne sera pas sans être avertie. Je vous avoue que j'ai été longtemps sur le sort de mon mari d'une inquietude qui m'eut pent-être altere l'humeur à la longue. Heurensement la sage lettre de mylord Edouard à laquelle vous me renvoyez avec grande raison . ses entretieus cousolants et senses, les vôtres, ont tout-à-fait dissipé ma crainte et changé mes princines. Je vois qu'il est impossible que l'intolérance n'endurcisse l'ame, Comment chérir teudrement les gens qu'on répronve? quelle charité pent-on conserver parmi des damnés? les aimer, ce seroit hair Dien qui les punit. Voulous-nons donc être hnmains? ingeons les actions et non pas les hommes; n'empiétons point sur l'horrible fonction des démous; n'ouvrons point si légèrement l'enfer à nos freres. Eh! s'il étoit destiné pour ceux qui se trompent, quel mortel pourroit l'éviter?

O mes amis, de quel poids vous avez soulagé mon eœur! En m'apprenant que l'erreur n'est point me crime, vons m'avez delivrée de mille inquietaits scrupules. Je laisse la subtile interprétation des dogmes que je n'entends pas; je n'en tiens aux vérit's lumineuses qui frappent mes yeux et convainquent ma raisou, aux vérités de pratique qui m'instruisent, de mes devoirs; sur tont le reste j'ai pris pour regle mov. nitrois. 4.

votre ancienne réponse à M. de Wolmar (1). Est-on maitre de croire ou de ne pas croire? est-ce un crime den'avoir pas su bien argumenter? Non, la conscience ne nous dit point la vérité des choses, mais la regle de nos devoirs; elle ne nous dicte point ce qu'il faut penser, mais ce qu'il fant faire ; elle ne nons apprend point à bien raisonner, mais à bien agir. En quoi mon mari peut-il être coupable devaut Dieu ? Détourne-t-il les veux de lui? Dieu lui-même a voilé sa face. Il ne fuit point la vérité, c'est la vérité qui le fuit. L'orgueil ne le guide point ; il ne veut égarer personne, il est bien aise qu'on ne pense pas comme lui. Il aime nos sentiments, il vondroit les avoir, il ne peut : notre espoir, nos consolations, tout lui échappe. Il fait le bien sans aftendre de récompense : il est plus vertuenx ; plus désintéressé que nous. Hélas! il est à plaindre; mais de quoi sera-t-il puni?" Non , non : la bonté, la droiture , les mœurs , l'honnêteté, la vertu; voilà ce que le ciel exige et qu'il récompense; voilà le véritable en te que Dieu veut de nous, et qu'il recoif de lui tous les jours de sa vie. Si Dien juge la foi par les œpvres, c'est croire en lui que d'être homme de bien. Le vrai chrétien c'est l'homme juste; les vrais incrédules sont les : méchauts.

Ne soyez done pas étonné, mon aimable ami; si je ne dispute pas avec vous sur plusieurs points de « votre lettre ou nous ne sommes pas de même avis; " je sais trop bien ce que vous êtes pour être en peine de ce que vous croyez. Que in importent toutes ces

<sup>(1)</sup> Voyez partie V, lettre III.

questions oisenses sar la liberté? Que je sois libre de vouloir le bien par moi-même, ou que j'obtienne en priant cette volonte, sie trouve enfin le moyen de bien faire, tout cela ne revient-il pas au même? Que je me donne ce qui me manque en le demandant, ou que Dieu l'accorde à ma priere, s'il faut toujours pour l'avoir que je le demande, ai-je besoin d'autre éclaircissement ? Trop heureux de convenir sur les points principaux de notre crovance. que cherchons-nous au-delà? Voulous-nous pénétrer dans ces abymes de métaphysique qui n'out ni fond ni rive, et perdre à disputer sur l'essence divine ce temps si court qui nous est donné pour l'honorer? Nous ignorons ce qu'elle est, mais nous savons qu'elle est; que cela nous suffise; elle se fait voir dans ses œuvres, elle se fait sentir au-dedans de nous, Nous pouvons bien disputer contre elle, mais non pas la méconnoître de bonne foi. Elle nous a donné ce de re de sensibilité qui l'appercoit et la touche: plaignons ceux à qui elle ne l'a pas départi, sans nons flatter de les éclairer à son défant. Oni de nous fera ce qu'elle n'a pas voulu faire? Resnectons ses decrets en silence et faisons noire devoir; c'est le meilleur moyen d'apprendre le leur aux autres.

. Connoisser-vous quelqu'un plus plein de sens et de raison que M. de Wolmar? quelqu'un plus sincere, plus droit, plus; uset, plus vair, moins livé à ses passions, qui ait plus à raguer à la justice divine et. à l'immortalité de l'ame? Connoissez-vous une homme plus fort, plus élevé, plus grand, plus foudroyaut dans la dispute, que mylord Edouard,

plus digne par sa veru de défendre la cause de Dien, plus certain de son existence, plus pénétré de sa majesté suprême, plus rélé pour sa gloire, et plus fait pour la soutenir? Vous avez vu ce qui s'est passé duraut trois mois à Clarens; vous avez vu deux hommes pleins d'estime et de respect l'un pour l'autre, eloignés par leur état et par leur goût des pointilleries de college, passer un hiver entiers chercher dans des disputes sages et paisibles, mais vives et profondes, à s'eclarier motuellement, s'attaquer, se défendre, es essisir par toutes les prises que peut avoir l'entendement humain, et sur une matiere où tous deux, u'ayant que le même intrêt, ne demandoient pas mieux que d'être d'accord.

Qu'est-il arrivé? Ils out redoublé d'estime l'un pour l'autre, mais ebacun est resté dans son sentiment. Si cet exciple ne guérit pas à jamais un homme sage de la dispute, l'amour de la vérité no

le touche guere ; il cherche à briller.

Pour moi j'abandonne à jamais cette arme iuntile, et j'ai résolu de ne plus dire à mon mari un seul mot de religion que quand il s'agira de rendre raison de la mienne. Non que l'idée de la tolérauce divine m'ait readse indifférente sur le besoin qu'il en a. Je vous avone même que, tranquillidée sur son sort à venir, je ue seus point pour cela diminuer mon zele pour sa conversion. Je vondrois au prix de mon sang le voir use fois convaiueu, si ce n'est pour son bonheur dans l'autre moude, c'est pour son bonheur dans celni-ch: Car de combieu de douceurs n'est-il point privé! Quel sentiment pent le consoler dans ses peines? Quel spectateur anime les

bonnes actions qu'il fait en secret? Quelle voix peut parler au fond de son ame? Quel prix peut-il attendre de sa vertu? Comment doit-il envisager la mort? Non, je l'espere, il ne l'attendra pas dans cet état horrible. Il me reste une ressource pour l'en tirer, et j'y consacre le reste de ma vie ; ce n'est plus de le convaincre, mais de le toucher; c'est de lui montrer un exemple qui l'entraîne, et de lui rendre la religion si aimable qu'il ne puisse lui résister. Ah! mon ami, quel argument contre l'incrédule que la vie du vrai chrétien! croyez-vous qu'il y ait quelque ame à l'épreuve de celui-là? Voilà desormais la tache que je m'impose; aidez-moi tous à la remplir. Wolmar est froid, mais il n'est pas insensible, Quel tableau nous pouvons offrir à son cœur; quand ses amis, ses enfants, sa femme, concourront tous à l'instruire en l'édifiant! quand, sans lui prêcher Dien dans leurs discours, ils le lui montreront dans les actions qu'il inspire, dans les vertus dont il est l'auteur, dans le charme qu'on trouve à lui plaire! quand il verra briller l'image du ciel dans sa maison! quand cent fois le jour il serà force de se dire; Nou, l'homme n'est pas ainsi par lui-même, quelque chose de plus qu'humain regne ici!

Si cette entreprise est de votre goût, si vous vous sentez digne d'y concourir, virue; passons nos jours ensemble, et ne nous quittons plus qu'à la mort. Si le projet vous déplait ou vous épouvante, écoutes votre conscience; elle vous dicte votre devoir. Je n'ai rien de plus à vous dire.

Selon ce que mylord Edonard nous marque, je vous attends tous denx vers la fin du mois prochain.

Vous ne reconnoitres pas votre appartement; mais dans les changements qu'ou y a faits vous reconnoitres les soins et le cœur d'une bonne amie qui s'est fait un plaisir de l'orner. Yous y trouverce aussi un petit assortiment de livres qu'elle a choisis à Genere, meilleurs et de meilleur goût que l'Adone, quoiqu'il y soit aussi par plaisanterie. Au reste, soyez discret; car comne elle ne veut pas que vous sachiez que tout cela vient d'elle, je me dépêche de vous l'écrire avant qu'elle me défende de vous en parler.

Adieu, mon ami. Cette partie du château de Chillon (1) que nous devions tous faire ensemble se fera demain sans vous. Elle n'en vaudra pas mieux, quoiqu'on la fasse avec plaisir. M. le bailli nous a invites avec uos eufsuts, ce qui ne m'a point laisse d'excuse. Mais je ne sais pourquoi je voudrois être deja de retour.

<sup>(1)</sup> Le château de Chillon, ancien séjour des baillis de Vevai, est situé dans le lac, sur un rocher qui forme une presqu'isle, et autour duquel j'ai vu sonder à plus de cent cinquante brasses, qui font près de huit cents pieds, sans trouver le fond. On a creusé dans ce rocher des caves et des cuisives au-dessous du niveau de l'eau, qu'on y introduit quand on veut par des robinets. C'est là que fut détenu six ans prisonnier François Bonnivard . prieur de Saint-Victor, homme d'un mérite rare, d'une droiture et d'une fermeté à toute éprenve, ami de la liberté quoique Savoyard, et tolérant quoique prêtre. Au reste, l'année où ces dernieres lettres paroissent avoir été écrites, il y avoit très long-temps que les baillis de Vevai n'habitoient plus le chatean de Chillon. On supposera, si l'on veut, que celui de ce temps-là y étoit allé passer quelques jours.

## IX. DE PANCHON ANET À SAINT-PREUX.

An monsieur! ah mon bienfaiteur! que me chargeton de vous appreudre!... Madame... ma pauvre maitresse... O dieu! je vois deja votre frayeur... mais vous ne voyet pas uotre désolation... Je n'ai pas un moment à perdre; il faut vous dire... il faut courir... je voudrois deja vous avoit tout dit... Ah! que deviendrez-vous quand vous-saurez notre malheur?

Toute la famille alla hier diner à Chillon. Monsieur le baron, qui alloit en Savoie passer quelques jours au château de Blonay, partit après le diner. On l'accompagna quelques pas; puis on se promena le long de la digue. Madame d'Orbe et madame la baillive marchoient devant avec monsieur. Madame suivoit, tenaut d'une main Henriette et de l'autre Marcellin, J'étois derriere avec l'aine, Monseigneur le bailli, qui s'étoit arrêté pour parler à quelqu'un, viut rejoindre la compagnie, et offrit le bras à madame. Pour le preudre elle me reuvoie Marcelliu : il court à moi, j'accours à lui; en courant l'enfant fait un faux pas, le pied lui manque, il tombe dans l'eau. Je pousse un cri percant : madame se retourne ; voit tomber son fils, part comme un trait, et s'élance après lui...

Ah misérable! que n'en fis-je autant! que n'y suis-je restée!... Hélas! je retenois l'ainé qui vouloit sauter après sa mere... elle se débattoit en serrant

l'antre entre ses bras... On n'avoit là ni gens ni batean , il fallut du temps pour les retirer ... L'enfant est remis; mais la mere ... le saisissement, la chûte, l'état on elle étoit ... Qui sait mieux que moi combien cette chite est dangerense?... Elle resta tres long-temps sans connoissance. A peine l'ent-elle reprise qu'elle demanda son fils ... Avec quels transports de joie elle l'embrassa! Je la crus sauvée; mais sa vivacité ne dura qu'un moment, Elle voulut être ramence ici : dnrant la route elle s'est tropvée mal plusieurs fois. Sur quelques ordres qu'elle m'a donnes, je vois qu'elle ne croit pas en revenir. Je suis trop malhenveuse, elle n'en reviendra pas. Madame d'Orbe est plus changée qu'elle. Tout le monde est dans une agitation ... Je suis la plus tranquille de toute la maison .... De quoi m'inquiéterois-je? .... Ma honne maitresse! ah! si je vons nerds, je n'anrai plus besoin de personne ... O mon cher monsieur, que le bon Dien vons sontienne dans cette épreuve!... Adieu... Le médecin sort de la chambre. Je cours au-devant de lui... S'il nous donne quelque bonne espérance, je vous le marquetai. Si je ne dis ricn ...

### X. A SAINT-PREUX.

Commencée par madame d'Orbe, et achevée par M, de Wolmar.

#### Mort de Julie.

C'zn est fait, homme imprudent, homme infortune, malheareux visionnaire! Jamais vous ne la reverrez... le voite... Julie n'est...

Elle vons a écrit. Attendez sa lettre: honorez ses dernieres volontes. Il vous reste de grands devoirs à remplir sur la terre.

### XI. DE M. DE WOLMAR À SAINT-PREUX.

J'At laissé passer vos premieres douleurs en sitence; ma lettre n'eût fait que les aigrir; vous n'étier pas plus en état de supporter ces détails que moi de les faire. Aujourd'hui peut-être noûs serontils doux à tous deux. Il ne me reste d'elle que des souvenirs; mon cœur se plait à les recueillir. Vous n'avez plus que des pleurs à lui donner, vous aurez la consolation d'en verser pour elle. Ce plaisir des sinfortunes m'est refusé dans ma misere; je suis plus malheureux que vous.

Ce n'est point de sa maladie, c'est d'elle que je veux vous porler. D'autres meres peuvent se jeter

après leur enfant; l'accident, la fievre, la mort, sont de la nature, c'est le sort commun des mortels:mais l'emploi desso derniers moments, ses discours, ses sentiments, son ame; tout cela n'appartient qu'à Julie. Elle n'a point véce nomme une autre; personne, que je sache, n'est mort comme elle. Voilà ce que j'ai pu seul observer, et que vous n'apprendrez que de moi.

Vous savez que l'effroi, l'émotion, la chûte, l'évacuation de l'eau, lui laisserent une longue foiblesse dont elle ne revint tout-à-fait qu'ici. En arrivant elle redemanda son fils ; il vint : à peine le vitelle marcher et répondre à ses caresses qu'elle devint tout-à fait tranquille et consentit à prendre un peu de repos. Son sommeil sut court : et comme le médecin n'arrivoit point encore, en l'attendant elle nous fit asseoir autour de sou lit, la Fauchon, sa cousine, et moi. Elle nous parla de ses enfants, des soins assidus qu'exigeoit auprès d'eux la forme d'éducation qu'elle avoit prise, et du danger de les negliger un moment. Sans donner une grande importance à sa maladie, elle prevoyoit qu'elle l'empêcheroit quelque temps de remplir sa part des memes soins, et nous chargeoit tous derépartir cette part sur les nôtres.

Elle s'étendit sur tous ses projets, sur les vôtres, sur les moyens les plus propres à les faire réussir, sur les observations qu'elle avoit faites et qui pouvoient les favoriser ou leur nuire, enfin sur tout ce qui devoit nous mettre en état de suppléer à ass fonctions de mere aussi long-temps qu'elle seroit forçée à les suspendre. C'étoit, peasois-je, bien des précautions pour quelqu'un qui ue se croyoit privée que durant quelques jours d'une occupation si chere: mais ce qui m'effrava tont-à-fait, ce fuit de voir qu'elle entroit pour Henriette dans un bien plus grand détail encore. Elle s'étoit bornée à ce qui regardoit la premiere enfance de ses fils, comme se déchargeant sur un autre du soin de leur jeunesse : pour sa fille elle enbrussa tons les temps; et senfant bien que personne ne supplécroit sur ce point aux réflexions que sa propre expérience lai avoit fait faire, elle nous exposa en abrège, mais avec forecet clarté, le plan d'éducation qu'elle avoit fait pourelle, employant près de la mere les raisons les plus vives et les plus touchantes exhortations pour l'eit gager à le suivre.

Toutes ces idées sur l'éducation des jeunes personnes et sur les devoirs des meres, mêlces de fréquents retours sur elle-même, ne ponvoient manquer de jeter de la chaleur dans l'entretien. Je vis qu'il s'animoit trop. Glaire tenoit une des mains de sa consine, et la pressoit à chaque instant contre sa bouche en sanglottant pour toute réponse; la l'anchon n'étoit pas plus tranquille; et pour Julie, je remarquai que les larmes lai rouloient aussi dans les veux, mais qu'elle n'osoit plenrer de peur de nous alarmer davantage. Aussitôt je me dis : Elle se voit morte. Le seul espoir qui me resta fut que la frayeur ponvoit l'abuser sur son état et lui montrer le danger plus grand qu'il n'étoit peut-être. Malheurensement je la connoissois trop pour compter beauconp sur cette erreur. J'avois essayé plusieurs fois de la calmer ; je la priai de rechef de ne pas s'a-

giter hors de propos par des discours qu'on pouvoit reprendre à loisir. Ah! dit-elle, rien me fait tant de mal aux femmes que le silence: et puis je me sens un pen de fievre; autaut vaut employer le babil qu'elle donne à des sujets utiles, qu'à battre sans raison la campague.

L'arrivée du médecin causa dans la maison an trouble impossible à peindre. Tous les domestiques I'nn sur l'autre à la porte de la chambre attendoient, l'œil inquiet et les mains jointes, son jugement sur l'état de leur maîtresse comme l'arrêt de leur sort. Ce spectacle jeta la pauvre Claire dans une agitation qui me fit craindre pour sa tête. Il fallut les éloigner sous différents prétextes pour écarter de ses youx cet objet d'effroi. Le médecin donna vaguement un pen d'esperance, mais d'un ton propre à me l'ôter. Julie ne dit pas non plus ce qu'elle pensoit; la présence de sa cousine la tenoit en respect. Quand il sortit je le suivis : Claire en voulet faire autant; mais Julie la retint et me fit de l'œil uf signe que j'entendis. Je me hâtai d'avertir le médecia que s'il v avoit du danger, il falloit le cacher à madame d'Orbe avec autant et plus de soin qu'à la malade, de peur que le désespoir n'achevat de la troubier, et ne la mit hors d'état de servir son amie. Il déclara qu'il y avoit en effet du danger; mais que vingt-quatre heures étant à peine écoulées depuis l'accident, il falloit plus de temps pour établir un propostic assuré; que la nuit prochaine décideroit du sort de la maladie, et qu'il ne pouvoit prononcer que le troisieme jour. La l'an- . chon seule fut témoin de ce discours ; et après l'avoir

engagée, non sans peine, à se contenir, on convint. de ce qui seroit dit à madame d'Orbe et au reste de la maison.

Vers le soir Julie obligea sa consine qui avoit. passe la nuit précédente anprès d'elle, et qui vouloit encore y passer la suivante, à s'aller reposer quelques heures, Durant ce temps la malade avant su qu'on alloit la saigner du pied, et que le médecin préparoit des ordonnances, elle le sit appeler . et lui tint ce discours : « Monsieur du Bosson ... « quand on croit devoir tromper un malade craintif « sur son état, c'est une précaution d'humanité que « j'approuve; mais c'est une cruauté de prodiguer « également à tous des soins superflus et désagréa-" bles dont plusieurs n'ont ancun besoin. Prescri-· vez-moi tout ce que vous jugerez m'être veritable. « ment utile , j'obeirai ponetuellement. Quant aux \* remedes qui ne sont que pour l'imagination, faites-« m'en grace : c'est mon corps et non mon esprit « qui souffre ; et je n'ai pas peur de finir mes jours, . « mais d'en mal employer le reste. Les derniers mo-« ments de la vie sont trop précieux pour qu'il soit « permis d'en abuser. Si vons ne pouvez prolonger. « la mienne, au moins ne l'abrégez pas en m'ôtant « l'emploi du peu d'instants qui me sont laissés par « la nature. Moins il m'en reste, plus vous devez les « respecter. Faites-moi vivre, ou laissez-moi: je « saurai bien mouric seule ». Voilà comment cette femme si timide et si donce dans le commerce ordinaire savoit trouver un ton ferme et sérieux dans les occasions importantes.

La nuit sut cruelle et décisive. Etoussement, op-

pression, syncope, la peau seche et brûlante, une ardente fievre, durant laquelle on l'entendoit souvent appeler vivement Marcellin comme pour le retenir, et prononcer aussi quelquefois un autre nom . jadis si répété dans une occasion pareille. Le lendemain le médecin me déclara sans détour qu'il n'estimoit pas qu'elle eut trois jours à vivre. Je fus seul dépositaire de cet affreux secret;' et la plus terrible heure de ma vie fut celle où je le portai dans le fond de mon cœur sans savoir quel usage j'en devois faire. J'allai seul errer dans les bosquets, revant au parti que j'avois à prendre, non sans quelques tristes réflexions sur le sort qui me ramenost dans ma vieillesse à cet état solitaire dont je m'ennuyois même avant d'en connoître un plus donx.

La veille j'avois promis à Julie de lui rapporter fidèlement le jugement du médecin; elle m'avoit intéressé par tout ée qui pouvoit toucher mon cœur à lui tenrr parole. Je sentois cet engagement sur ma conscience. Mais quoi! pour un devoir chimerique et sans utilité, falloit-il contrister son ame et lui faire à longs traits savourer la mort? Quel pôuvoit-être à mes yeux l'objet d'une précaution si crealle? Lui annoncer as derniere heure, n'étoit-ce pas l'avancer? Dans un intervalle si court que deviennent les desirs, l'espérance, éléments de la viel Est-ce en jouir encore que de se voir si près du moment de la perdre? Étoit-ce à moi de lui donner la mort?

Je marchois à pas précipités avec une agitation que je n'avois jamais épronvée. Cette longue et pé-

#### SIXIEME PARTIE.

nible anxiété me suivoit par tout; j'en tratuois après moi l'insupportable poids. Une idée vint enfin me determiner. Ne vous efforcez pas de la préyoir; il faut vons la dire.

Pour qui est-ce que je délibere? est-ce pour elle ou pour moi? Sur quel principe est-ce que je raisonne? est-ce sur son système ou sur le mien? Qu'est-ce qui m'est démontre sur l'un ou sur l'autre? Je n'ai pour croire ce que je crois que mon opinion armée de quelques probabilités. Nulle démonstration ne la renverse, il est vrai ; mais quelle démonstration l'établit? Elle a pour croire ce qu'elle croit son opinion de même, mais elle y voit l'évidence; cette opinion à ses veux est une demonstration. Onel droit ai-je de préférer, quand il s'agit d'elle, ma simple opinion que je reconnois douteuse, à son opinion qu'elle tient pour démontre? Comparons les coaséquences des deux sentiments. Dans le sien, la disposition de sa deruiere heure doit décider de son sort durant l'éternité, Dans le mien, les ménagements que je veux avoir pour elle lui seront indifférents dans trois jours. Dans trois jours, selon moi, elle ne sentira plus rien. Mais si peut-être elle avoit raison, quelle différence! Des biens ou des maux éternels ! . . . Peut-être ! ce mot est terrible!.... Malheureux! risque ton ame et non la sienne.

Voilà le premier donte qui m'ait rendu suspects l'incertitude que vous avez si sonveut attaquée. Ce n'est pas la derniere fois qu'il est revenu depuis ce temps-là. Quoi qu'il en soit, ce doute me deliva de celui qui me tourmentoit. Je pris sur-le-champ

non parti; et de peur d'en changer, je courus en hâte au lit de Julie. Je fis sortir tout le monde, et je m'assis; vous pouvez juger avec quelle contenance. Je n'employai point auprès d'elle les précautions nécessaires pour les petites ames. Je ne dis rien; mais elle me vit et me comprit à l'instant. Croyez-vous me l'apprendre? dit-elle en me tendant la main. Non, mon ami, je ne sens bien: la mort me presse, il faut nous quitter.

Alors elle me tint un long discours dont j'aurai à vous parler quelque jour, et durant lequel elle écrivit son testament dans mon cour. Si j'avois moins connu lesien, ses dernieres dispositions annoient suffi pour line le faire compoitre.

Elle me demanda si son état étoit connt dans la maison. Je lui-dis que l'alarme y régnoit, mais qu'on nesavoit vien de positif, et que du Bosson s'étoit ouvert à moi seul. Elle me conjura que le secret fût aoigneusement gardé le reste de la journée. Claire, a, outa-t-elle, ne supportera jamais ce coup que de ma main; elle en mourra s'il lui vient d'une autre. Je destine la nuit prochaîne à ce triste devoir. C'est pour cela un-tout que j'ai voulu avoir l'avis du médicin, afin de ne pas exposer sur mon seul sentiment cette infortance à recevoir à faux une si cruelle atteinte. Faites «n'elle ne soupeonne rien avant le temps, ou vous risquez de rester sans amie et de laisser vos enfants sans netre.

Elle me parla de son pere. J'avouai lui avoir envoyé un exprés; mais je me gardri d'ajouterque ce humme, a u lieu de se contenter de douter un lettre comme je lui avois ordonné; s'étoit bâté de parler, et si lourdement, que mon vieux ami, ecoyant sa fille noyée, étoit tombé d'effroi sur l'escalier, et s'étoit fait une blessure qui le retenoit à Blomay dans son lit. L'espoir de revoir son pere la toncha sensiblement; et la certitude que cette espérance étoit vaine ne fut pas le moindre des maux qu'il me fallut dévorer.

Le redoublement de la nuit précédente l'avoit extrémement affoiblie. Ce long entretien n'avoit pas contribué à la fortifier. Dans l'accablement où elle étoit, elle essaya de prendre un peu de repos durant la journée: je n'appris que le surleudemain qu'elle ne l'avoit pas passée tout entière à dormir.

Cependant la consternation régnoit dans la maison. Chacua dans nn morne silence attendoit qu'on le tirat de peine, et n'osoit interroger personne, erainte d'apprendre plus qu'il ne vouloit savoir. On se disoit. S'il y a quelque boune nouvelle on s'empressera de la dire; s'il y en a de mauvaises on ne les saura toujours que trop tôt. Dans la frayeur dont ils étoient saisis, c'étoit assez pour eux qu'il n'arrivat rien qui fit nouvelle. Au milien de ce morne repos, madame d'Orbe étoit la seule active et parlaute. Sitôt qu'elle étoit hors de la chambre de Julie, au lieu de s'aller reposer dans la sienne, elle parcouroit toute la maison; elle arrétoit tout le monde, demandant ce qu'avoit dit le médecin, ce qu'on disoit. Elle avoit été témoin de la nuit précédente, elle ne pouvoit ignorer ce qu'elle avoit vu; mais elle cherchoit à se tromper elle-même et à recuser le témoignage de ses yeux. Ceux qu'elle questionnoit ne lui répondant rien que de favorable , cela l'encourageoit

## 28a LA NOUVELLE HELQISE.

à questionner les autres, et tonjours avec une inquiétude si vive, avec un air si effrayant, qu'on ent pu la vérité mille fois sans être tenté de la lui dire.

Auprès de Julie elle se contraignoit, et l'Objet touchant qu'elle avoit sons les yeux la disposoit plus à l'affliction qu'à l'emportement. Elle craignoit sur-tout de lui laisser voir ses alarmes; mais elle r'ussissoit mal à les cacher, on appercevoit son trouble dans son affectation même à paroître tranquille. Julie de son côté m'épargnoit rien pour l'abuser. Sans exténuer son mal elle en parloit presque comme d'une chose passée, et ne sembloit en peine que du temps qu'il lni faudroit pour se remettre. C'étoit encore un de mes supplices de les voir chrecher à se rassurer mutuellement, moi qui savois si bien qu'uncane des deux n'avoit dans l'aue l'espoir qu'elle «éferopti de donne à l'hatter.

Madame d'Orbe avoit veillé les deux naits précédentes; il y avoit trois jours qu'elle ne s'étoit déshabiliée. Julie lui proposa de s'aller concher; elle n'en voulut rien faire. Hé bien donc, dit Julie, qu'on lui tende un petit lit dans ma chambre, à moins, ajouta-t-elle comme par réfiexion, qu'elle ne veuille partager le mien. Qu'en diù-ta, consine? Mon mal nes garne pas, tan et e-depoûtes pas de moi, couche dans mon lit. Le parti fut accepté. Pour v moi, l'or me reuvoya, et véritablement j'avois besoin de repos.

soin de repos.

...2

Je sus levé de bonne heure. Inquiet de ce qui s'étoit passé durant la muit, au premier bruit que j'entendis j'entrai dans la chambre. Sur l'état où madame d'Orbe étoit la veille, je jugeai du désespoix

où j'allois la trouver, et des fureurs dont je serois le temoin. En entrant, je la vis assise dans nu fauteuil, défaite et pâle, ou plutôt livide, les veux plombés et presque éteints, mais douce, tranquille, parlant pen, faisant tout ee qu'on lui disoit sans répondre. Pour Julie, elle paroissoit moins foible que la veille, sa voix étoit plus ferme, son geste plus animé; elle sembloit avoir pris la vivacité de sa cousine. Je connus aisément, à son teint que ce micux apparent étoit l'effet de la fievre; mais je vis anssi briller dans ses regards je ne sais quelle secrette joie qui pouvoit y contribuer, et dont je ne démêlois pas la eause. Le médecin n'en confirma pas moins son jugement de la veille; la malade n'en continua pas moins de penser comme lui, et il ne me resta plus aucune espérance.

Avant été forcé de m'absenter pour quelque temps, je remarquai en rentrant que l'appartement étoit arrangé avec soin; il y régnoit de l'ordre et de l'élégance; elle avoit fait mettre des pots de sleurs sur sa cheminée; ses rideaux étoient entr'ouverts et, rattaches; l'air avoit été changé; on y sentoit une, odeur agreaule; on n'ent jamais eru ê re dans la chambre d'un malade. Elle avoit fait sa toilette avec le même soin : la grace et le goût se montroient encore daus sa parure négligée. Tout eela lui donnoit. plutôt l'air d'nue femme du monde qui attend compagnie, que d'une campagnarde qui attend sa derniere henre. Elle vit ma surprise, elle en sourit; et lisant dans ma pensée, elle alioit me répondre, quand on amena les enfants. Alors il ne fut plus question que d'eux; et vous pouvez juger si, se

sentant prête à les quitter, ses caresses furent tiedes et modèrées. J'observai même qu'elle revenoit plus souvent et avec des étreintes encore plus ardentes à celui qui lui contoit la vie, comme s'il lui fût devenu plus cher à ce prix.

Tous ces embrassements, ces soupirs, ces transports, étoient des mysteres pour ces pauvres enfants. Ils l'aimoient tendrement, mais c'étoit la tendresse de leur age : ils ne comprenoient rien à son état au redoublement de ses caresses, à ses regrets de ne les voir plus; ils nous voyoient tristes et ils pleuroient : ils n'en savoient pas davantage. Quoiqu'on apprenne aux enfants le nom de la mort, ils n'en ont aucune idée; ils ne la craignent ni pour eux pi pour les autres ; ils craignent de souffrir et non de mourir. Quand la douleur arrachoit quelque plainte à leur mere, ils perçoient l'air de leurs cris; quand on leur parloit de la perdre, on les auroit crus stupides. La seule Henriette, un peu plus agée, et d'un sexe où le sentiment et les lumieres se développent plutôt, paroissoit troublée et alarmée de voir sa petite maman dans un lit, elle qu'on vovoit toujours levée avant ses enfants. Je me souviens qu'à ce propos Julie fit une réflexion tout-à-fait dans son caractere , anr l'imbécille vanité de Vespasien qui resta couché tandis qu'il pouvoit agir, et se leva lorsqu'il ne put plus rien faire (1). Je ne sais pas, dit-elle, s'il faut

<sup>(1)</sup> Ceci n'est pas bien exact. Suétone dit que Vespasien travailloit comme à l'ordinaire dans son lit de mort, et donnoit même ses audiences; mais peut-être en effet sût-ii mieux valu se lever pour donner ses audiences, et

qu'un empereur meure debout, mais je sais bien qu'une mere de famille ne doit s'aliter que pour mourir.

Après avoir épanché son crur sur ses enfants, après les avoir pris chacun à part, sur-tout Henriette qu'eile tint fort long-temps , et qu'on entendoit plaindre et sanglotter en recevant ses baisers. elle les appela tous trois, leur donna sa bénédiction, et leur dit, en leur montrant madame d'Orbe . Allez, mes enfants, allez yous jeter aux pieds de votre mere: voilà celle que Dieu vous donne : il ne vous a rien ôtc. A l'instant ils conrent à elle, se mettent à ses genoux, lui prennent les mains, l'appe lent leur bonne maman , leur seconde mere. Claire se pencha sur eux; mais en les serrant dans ses bras elle s'efforca vainement de parler; elle ne trouva que des gémissements, elle ne put jamais pronoucer un seul mot; elle étouffoit. Jugez si Julie étoit émus! Cette scene commençoit à devemir trop vive : je la lis cesser. ige gu einen, batte Die ball a

Ce noment d'attendrissement passé, i'on se remit à causer autour da lit, et quoque la vivacité de Julie se fût un peu éteinte ayec se reloublement, on voyoit le même air de conteniement sur son visage; elle parloit de tout avec une attention et mi intérêt qu' mont oir un ceprit très libre de soins; rien ne lui échappoit; elle étoit à la conversation

ac recoucher pour mourir. Je sais que Vespasieu, sans ètre un grand homme, étoit au mo us un grand prince. X importe, quelque rôle e'u ou air pu taire durant sa vié, ou ne doit point jouer la comédie à sa mort.

comme si elle n'avoit eu autre chose à faire. Elle nous proposa de diner dans sa chambre, pour nous quitter le moins qu'il se pourroit : vous pouvez croire que cela ne fut pas refusé. On servit sans bruit, sans confusion, sans désordre, d'un air aussi rangé que si l'on eut été dans le salon d'Apollon. La Fanchon, les enfants, dinerent à table, Julie, voyant qu'on manquoit d'appétit, trouva le secret de faire manger de tout, tantôt prétextant l'instruction de sa cuisiniere, tantot vonlant savoir si elle oseroit en gonter, tantôt nous intéressant par notre sauté même dont nous avions besoin pour la servir, toujours montrant le plaisir qu'ou ponvoit lui faire; de maniere à ôter tout moyen de s'y refuser, et mêlant à tout cela un enjouement propre à nous distraire du triste objet qui nous occupoit. Enfin une maitresse de maison, attentive à faire ses honneurs, n'auroit pas en pleine santé pour des étrangers des soins plus marqués, plus obligeants, plus aimables, que ceux que Julie mourante avoit pour sa famille. Rien de tout ce que j'avois cru prévoir n'arrivoit , rien de ce que je vovois ne s'arrangeoit dans ma tête. Je ne savois plus qu'imaginer ; je n'y étois plus.

Après le diner on annonça monsieur le ministre. Il venoit comme ami de la maison, ce qui lui arrivoit fort souvent. Quoique je ne l'eusse point fait appeler, parceque Julie ne l'avoit pas demandé, je vous avone que je fus charmé de son arrivée; et je ne crois pas qu'en pareille circoustance le plus zélé croyant l'eût pu voir avec plus de plaisir. Sa présence alloit éclaireir bien des doutes et me tirer d'une étrange perplexité.

Rappelez-vous le motif qui m'avoit porte à lui annoncer sa fin prochaine. Sur l'effet qu'auroit du selon moi produire cette affreuse nouvelle, comment concevoir celui qu'elle avoit produit reellement? Quoi! cette femme dévote qui dans l'état de santé ne passe pas un jour sans se recueillir, qui fait un de ses plaisirs de la priere, n'a plus que deux jours à vivre, elle se voit prête à paroître devant le juge redoutable; et au lieu de se préparer à ce moment terrible, an lieu de mettre ordre à sa conscience, elle s'amuse à parer sa chambre, à faire sa toilette, à causer avec ses amis, à égayer leur repas, et dans tous ses entretiens pas un seul mot de Dieu ni du salut! Que devois-je penser d'elle et de ses vrais sentiments? Comment arranger sa conduite avec les iders que j'avois de sa piété? Comment accorder l'usage qu'elle faisoit des derniers moments de sa vie avec ce qu'elle avoit dit au médecin de lour prix? Tont cela formoit à mon sens une énigme inexplicable. Car enfin, quoique je ne m'attendisse pas à lui trouver toute la petite cagoterie des dévotes, il me sembloit pourtant que c'étoit le temps de songer à ce qu'elle estimoit d'une si grande importance, et qui ne souffroit aucun retard. Si l'on est dévot durant le tracas de cette vie. comment ne le sera-t-on pas au moment qu'il la faut quitter, et qu'il ne reste plus qu'à penser à l'autre?

Ces réllexions m'amenerent à un point où je ne me serois guere attendu d'arriver. Je commençai presque d'être inquiet que mes opinions indiscrètement soutenues n'eussent enfin trop gagué sur elle. Je n'avois pas adopté les siennes, et pourtant je n'au-

### SS LA NOUVELLE HELOISE.

rois pas vonln qu'elle y eût renoncé. Si j'eusse été malade, je serois certainement mort dans mon sentiment; mais je desirois qu'elle mourût dans le sien, et je trievois pour ainsi dire qu'en elle je risquois plus qu'en moi. Ces contradictions vous paroltront extravagantes; je ne les trouve pas raisonnables, ct cependant elles ont existé. Je ne me charge pas de les justifier, je vous les rapporte.

Endia le moment vint où mes doutes alloient être, celaircis: car il étoit aisé de prévoir que tot on tard le pasteur ameneroit la conversation sur ce qui fait l'objet de son ministère; et quand Julie cht été capable de di guisement dans ses réponses, il lui cht éte bien difficile de se déguiser assez pour qu'attentif et prévenu je n'eusse pas démèlé ses vrais sentiments.

Tout artiva comme je l'avois prévu. Je laisse à part les lieux communs mélés d'eloges qui servirent de transitions an ménistre pour venir à son sujet; je laisse encore ce qu'il lui dit de touchant sur le bonheur de couronner une bonne vie par une fin chrétienne. Il ajouta qu'à la vérité il lui avoit quelquefois trouvé sur certains points des sentiments qui ne s'accordoient pas entièrement avec la doctrine de l'églie, c'est-à-dire avec celle que la plus saine raison pouvoit déduire de l'écriture, mais comme elle ne s'étot jamais ahentée à les défende, il espéroit qu'elle voutoit mourir ainsi qu'elle avoit véen, dans la communion des fideles, et adquiescer en tout à la commune profession de foi.

Comme la réponse de Julie etoi: decisive sur mes doutes, et n'etoit pas, à l'égard des lieux communs,

dans le cas de l'exhortation, je vais vous la rapporter presque mot à mot, car je l'avois bien écoutée, et j'allai l'écrire dans le moment.

« Permettez-moi, monsieur, de commencer par « vous remercier de tous les soins que vous avez pris « de me conduire dans la droite route de la morale « et de la foi chrétienne, et de la doucenr avec la-« quelle vous avez corrigé ou supporté mes erreurs « quand je me suis égarée. Pénétrée de respect pour « votre zele et de reconnoissance pour vos boules, « je déclare avec plaisir que je vous dois toutes mes « bonnes résolutions, et que vous m'avez toujours « portée à faire ce qui étoit bien , et à croire ce qui « étoit vrai.

" J'ai vécu et je meurs dans la communion pro-« testante, qui tire son unique regle de l'écriture « sainte et de la raison; mon cœur a toujours con-« firme ce que prononçoit ma bonche; et quand je « n'ai pas eu pour vos lumieres toute la docilité qu'il « eût fallu peut-être, c'étoit un effet de mon aversion « pour toute espece de déguisement : ce qu'il m'étoit « impossible de croire je n'ai pu dire que je le « crovois; j'ai toujours cherché sincèrement ce qui « étoit conforme à la gloire de Dieu et à la vérité. "J'ai pu me tromper dans ma recherche; je n'ai · pas l'orgueil de penser avoir en toujours raison : a j'ai peut-être en toujours tort ; mais mon intention « a toujours été pure, et j'ai toujours cru ce que je a disois croire. C'étoit sur ce point tont ce qui dépen-« doit de moi. Si Dieu n'a pas éclairé ma raison au-« delà, il est clément et juste; pourroit-il me de-« mander compte d'un don qu'il ne m'a pas fait ?

NOUV. BÉLOISE. 4.

. Voilà, monsieur, ce que j'avois d'essentiel à « vous dire sur les sentiments que j'ai professés. Sur « tout le reste mon état présent vons répond pour e moi. Distraite par le mal livrée an délire de la « fievre, est-il temps d'essaver de raisonner mieux « que je n'ai fait jouissant d'un entendement aussi « sain que je l'ai recn? Si je me suis trompée alors . « me tromperois-je moins aujourd'hui? et dans l'a-« battement où je suis, dépend-il de moi de croire \* autre chose que ce que j'ai crn étant en santé? C'est « la raison qui décide du sentiment qu'on préfere ; « et la mienne avant perdn ses meilleures fonctions. a quelle autorité peut donner ce qui m'en reste aux « opinions que j'adopterois sans elle ? Que me reste-« t-il donc désormais à faire? c'est de m'en rapporter « à ce que j'ai crn ei-devant : car la droiture d'in-« tention est la même, et j'ai le jugement de moins. « Si je snis dans l'erreur, c'est sans l'aimer; cela a snifit pour me tranquilliser sur ma crovance.

« Quant à la préparation à la mort, mousieur, « elle est faite; mal, il est vrai, mais de mon mieux, « et mieux du moins que je ne la pourrois faire à « présent. J'ai tàché de ne pas attendre, pour rem« plir cet important devoir, que j'en fusse incapa» ble. Je priois en santé; maintenant je mæ résigne;
« La priere du malade est la patience: la préparation
« à la mort est une bonne vie; je n'en connois point
« d'autre. Quand je conversois avec vous, quand je
« me recueillois seule, quand je m'efforçois de rem» plir les devoirs que Dieu m'impose, e'est alors que
• je me disposois à paroitre devant lni, c'est alors
« que je l'adorois de toutes les forces qu'il m'a don-

« nées: que ferois-je aujourd'hui que je les ai per-« dues? mon ame aliénée est-elle en état de s'élever « à lui? ces restes d'une vie à demi éteinte, absor-« bés par la sou france, sont-ils dignes de lni être « offerts? Non, monsieur; il me les laisse ponr être " donnes à ceux qu'il m'a fait aimer, et qu'il veut « que je quitte : je leur fais mes adieux pour aller à « lui; c'est d'eux qu'il faut que je m'occupe : biena tot je m'occuperai de lui seul. Mes derniers plai-« sirs sur la terre sont aussi mes derniers devoirs : « n'est-ce pas le servir encore et faire sa volonté. « que de remplir les soins que l'humanité n'impose a ayant d'abandonner sa dépouille? Que faire pour appaiser des troubles que je n'ai pas? Ma cou-« science n'est point agitée: si quelquefois elle m'a a donné des craintes, j'en avois plus en santé qu'aug jourd'hui. Ma confiance les efface; elle me dit « que Dien est plus clement que je ne suis coupable. e et ma sécurité redouble en me sentant approcher « de lui. Je ne lui porte point un repentir imparfait. « tardif et force , qui dicté par la peur ne sauroit être « sincere, et n'est qu'un piege pour le tromper : je « ne lui porte pas le reste et le rebut de mes jours, pleins de peine et d'ennuis, en proie à la maladie. aux douleurs, aux angoisses de la mort, et que je « ne lui donuerois que quand je n'en ponrrois plus « rien faire : je lui porte ma vie entiere, pleine de r peches et de fautes, mais exempte des remords de « l'impie et des crimes du méchant.

« A quels tourments Dieu pourroit-il condamner « mon ame? Les réprouves, dit-on, le hassent : il « faudroit donc qu'il m'empéchat de l'aimer? Je ne

« crains pas d'augmenter leur nombre, O grand Etre! « Etre éternel , suprême intelligence , source de vie « et de félicité, créateur, conservateur, pere de « l'homme, et roi de la nature, Dieu très puissant, a très bon , dont je ne dontai jamais un moment, et « sous les yeux duquel j'aimai tonjours à vivre! je « le sais, je m'en réjouis, je vais paroître devant ton « trône. Dans peu de jours mon ame libre de sa déa pouille commencera de t'offrir plus dignement cet « immortel hommage qui doit faire mon bonheur « durant l'éternité. Je compte pour rien tout ce que « je serai jusqu'à ce moment. Mon corps vit encore, « mais ma vie morale est finie. Je suis an bout de « ma carriere, et déja jugée sur le passé. Souffrir et " mourir est tout ce qui me reste à faire; c'est l'af-« faire de la nature : mais moi, j'ai tâché de vivre « de maniere à n'avoir pas besoin de songer à la " mort; et maintenant qu'elle approche, je la vois « venir sans effroi. Qui s'endort dans le sein d'un « pere n'est pas en souci du réveil.»

Ce discours, prononcé d'abord d'un tou grave et posé, puis avec plus d'accent et d'une voix plus elevée, fit sur tous les assistants, sans m'en excepter, une impression d'autant plus vive, que les veux de celle qui le prononca brillorent d'un fen surnaturel; un nouvel éclat animoit son teint, elle paroissoit rayonnante; et s'il y a quelque chose an monde qui mérite le nom de céleste; c'étoit son visage tandis qu'elle parloit.

Le pasteur lui-même . saisi , transporté de ce qu'il venoit d'entendre, s'ecria en levant les veux et les mains au ciel : Grand Dieu, voilà le culte qui t'honore; daigne t'y rendre propice; les humains t'en offrent peu de pareils.

Madame, dit-il en s'approchant du lit, je crovois vous instruire, et c'est vous qui m'instruisez. Je n'ai plus rien à vous dire. Vous avez la véritable foi, celle qui fait aimer Dieu. Emportez ce précieux repos d'une boune conscience, il ne vous trompera pas: i'ai vu bien des chrétiens dans l'état où vous êtes, je ne l'ai trouvé qu'en vous seule. Quelle différence d'une fin si paisible à celle de ces pécheurs bourrelés qui n'accumulent tant de vaines et seches prieres que parcequ'ils sont indignes d'être exauces! Madame, votre mort est aussi belle que votre vie: yous avez vccu pour la charité; vous mourez martyre de l'amour maternel. Soit que Dieu vous rende à nons pour nous servir d'exemple, soit qu'il vous appelle à lui pour couronner vos vertus, puissions-nous tous tant que nous sommes vivre ct mourir comme vous! nous serons bien surs du bon heur de l'autre vie.

Il voulut s'en aller; elle le retint. Vous êtes de mes amis, lui dit-elle, et l'un de ceux que je vois avec le plus de plaisir; c'est pour eux que mes derniers moments me sont précieux. Nous allons nous quitter pour si long-temps qu'il ne saut pas nous quitter si vite. Il fut charmé de rester, et je sortis là-dessus.

En reutrant je vis que la conversation avoit continué sur le même sujet, mais d'un autre ton et comme sur une matierc indifférente. Le pasteur parloit de l'esprit faux qu'on donnoit au christianisme en n'en faisant que la religion des mourants,

et de ses ministres des hommes de mauvais angure. Ou nous regarde, disoit-il, comme des messagers de mort, parceque, dans l'opinion commode qu'un quart-d'heure de repentir suffit pour effacer cinquante aus de crimes, on n'aime à nous voir que dans ce temps-là. Il faut nous yétir d'une couleur lugubre; il fant affecter un air severe; on n'épargne rien pour nous rendre effravants. Dans les antres cultes c'est nis encore. Un catholique mourant n'est environné que d'objets qui l'épouvantent, et de cérémonies qui l'enterrent tout vivant. Au soin qu'on prend d'écarter de lui les démons, il croit en voir sa chambre pleine; il meurt cent fois de terreur avant qu'on l'acheve; et c'est dans cet état d'effroi que l'église aime à le plonger pour avoir meilleur marche de sa bourse. Rendons graces au ciel, dit Julie, de n'être point nés dans ces religions vénales qui tuen: les gens pour en hériter, et qui, vendant le paradisaux riches, portent jusqu'en l'autre monde l'injuste inégalité qui regne dans celui-ci. Je ne doute point que toutes ces sombres idées ne fomentent l'incredulité, et ne donnent une aversion naturelle pour le culte qui les nourrit. J'espere, ditelle en me regardant, que celui qui doit élever nos enfants prendra des maximes tont opposées, et qu'il ne leur rendra point la religion lugabre et triste en y melant incessamment des pensées de mort. S'il leur amprend à bien vivre, ils sauront assez bien monrie.

Dans la suite de cet entretien, qui fut moins serré et plus interrompu que je ne vous le rapporte, j'achevai de concevoir les maximes de Julie et la conduite qui m'avoit scandalisé. Tout cela tenoit à ce que, sentant son état parfaitement désespéré, elle ne songeoit plus qu'à en écarter l'inutile et funebre appareil dont l'effroi des mourants les envirouge, soit pour donner le change à notre affliction, soit pour s'ôter à elle-même un spectacle attristant à pure perte. La mort, disoit-elle, est deia si penible! pourquoi la rendre encore hideuse? Les soins que les autres perdent à vouloir prolonger leur vie, je les emploie à jouir de la mienne jusqu'au bout : il ne s'agit que de savoir prendre son parti; tout le reste va de lui-même. Ferai-je de ma chambre un hôpital, un objet de dégoût et d'ennui, tandis que mon dernier soin est d'y rassembler tout ce qui m'est cher? Si j'y laisse croupir le mauvais air, il eu faudra écarter mes enfants, ou exposer leur sauté. Si je reste dans un équipage à faire peur, personne ne me reconnoîtra plus; je ne serai plus la même : vous vous souvieudrez tous de m'avoir aimée, et ue pourrez plus me souffrir : j'aurai, moi vivante, l'affreux spectacle de l'horreur que je ferai, même à mes amis, comme si j'étois déja morte. Au lieu de cela, j'ai trouvé l'art d'étendre ma vie sans la prolonger. J'existe, j'aime; je suis aimée, je vis jusqu'à mon dernier soupir. L'instaut de la mort n'est rien; le mal de la nature est peu de chose ; j'ai banni tous ceux de l'opinion.

Tous ces entretiens et d'autres semblables se passoient entre la malade, le pasteur, quelquefois le midecin, la Fanchon, et moi. Madame d'Orbe y étoit toujours présente, et ne s'y méloit jamais. Attentive aux besoins de son amie, elle étoit prompte 296 LA NOUVELLE HELDISE.

à la servir. Le reste du temps, immobile et presque inanimée, elle la regardoit sans rien dire, et sans rien entendre de ce qu'on disoit.

Pour moi, craignaut que Julie ne parlat jusqu'à s'épuiser, je pfis le moment que le ministre et le médecin s'étoient mis à causer ensemble; et, m'approchant d'elle, je lui dis à l'oreille: Voilà bien des discours pour une malade! voilà bien de la raison pour quelqu'un qui se croit hors d'état de raisonner!

Oni, me dit-elle tout bas, je parle trop poù nue malade, mais non pas pour une mourante; bientôt je ne dirai plus rien. A l'égard des raisonnements, je n'en fais plus, mañ j'en ai fait. Je savois en santé qu'il faltoit mourir. J'ai souvent réflech sur ma derniere maladie; je profite aujourd'hui de ma prévoyance. Je ne suis plus en état de penser ni de résoudre; je ne fais que dire ce que j'avois pense, et praliquer ce que j'avois résolu.

Le reste de la journée, à quelques accidents près, se passa avec la même tranquillité, et presque de la même maniere maniere que quand tont le monde se portoit bien. Julie étoit, comme en pleine santé, douce et caressante; elle parloit avec le même sens, avec la même liberté d'esprit, même d'un air serein qui alloit quelquefois jusqu'à la gaieté: enfin, je continnois de démèler dans ses yeux un certain mouvement de joie qui m'inquiétoit de plus eu plus, et sur lequel je résolus de m'éclaireir avec elle.

Je n'attendis pas plus tard que le même soir. Comme elle vit que je m'étois ménagé un tête-à-tête, elle me dit: Vous m'avez prévenue, j'avois à vous parler. Fort bien, lui dis-je; mais puisque j'ai pris les devants, laissez-moi m'expliquer le premier.

Alors m'étant assis auprès d'elle, et la regardant fixement, je lui dis; Julie, ma chere Julie! vous avez navre mon cœur : helas! vous avez attendu bien tard! Oni, continuai-je voyant qu'elle me regardoit avec surprise, je vous ai penetree; vous vous réjouissez de mourir; vous êtes bien aise de me quitter. Rappelez-vous la conduite de votre époux depuis que nous vivons ensemble; ai-je mérité de votre part un sentiment si cruel? A l'instant elle me prit les mains, et de ce ton qui savoit aller chercher l'ame: Qui? moi? je veux veus quitter? Est-ce ainsi que vous lisez dans mon cœur? Avez-vous sitôt oublic notre entretien d'hier? Cependant, repris-in. vous mourez contente... je l'ai vu... je le voiste Arrêtez, dit-elle: il est vrai, je meurs contente; mais c'est de mourir comme j'ai vecu, digne d'être votre épouse. Ne m'en demandez pas davantage, je ne vous dirai rien de plus; mais voici, continua-telle en tirant un papier de dessous son chevet, on vous acheverez d'éclaireir ce mystere. Ce papier étoit une lettre; et je vis qu'elle vous étoit auressée. Je vous la remets ouverte, ajouta-t-elle en me la donnant, afin qu'après l'avoir lue vous vous determiniez à l'envoyer ou à la supprimer, selon ce que vous trouverez le plus convenable à votre sagesse et à mon honneur. Je vous prie de ne la lire que quand je ne serai plus; et je suis si sure de ce que vous ferez à ma priere que je ne veux pas même que vous me le promettiez. Cette lettre, cher Saint-Preux; est celle que vous trouverez ci-jointe. J'ai beau sa-

voir que celle qui l'a écrite est morte, j'ai peine à croire qu'elle n'est plus rien.

Elle me parla ensuite de son pere avec inquiétude. Quoi! dit-elle, il sait sa fille en danger, et je n'entends point parler de lui! Lui seroit-il arrivé quelque malheur? Auroit-il cessé de m'aimer? Quoi! mon pere!... ce pere si tendre... m'abandonner ainsi !... me laisser mourir saus le voir !... sans recevoir sa benediction... ses derniers embrassements!... O dieu! quels reproches amers il se fera quand il ne me trouvera plus! Cette réflexion lui étoit doulonreuse. Je jugcai qu'elle supporteroit plus aisément l'idée de son pere malade que celle de son pere indifférent. Je pris le parti de lui avouer la vérité. En effet, l'alarme qu'elle en conçut se trouva moins cruelle que ses premiers soupçons. Cependant la pensée de ne plus le revoir l'affecta vivement. Hélas! dit-elle, que deviendra-t-il après moi? à quoi tiendra-t-il? Survivre à toute sa famille!... quelle vie sera la sienne? Il sera seul, il ne vivra plus. Ce moment fut un de ceux où l'horreur de la mort se faisoit sentir, et où la nature reprenoit son empire. Elle soupira, joiguit les mains, leva les yeux; et je vis qu'en effet elle employoit cette difficile priere qu'elle avoit dit être celle du malade. Elle revint à moi. Je me sens foible, dit-elle ; je

prévois que cet entretien pourroit être le dernier que nous aurons ensemble. Au nom de notre union, au nom de nos chers enfants qui en sont le gage, ne soyez plus injuste envers votre épouse. Moi, me réjour de vons quitter! yous qui n'avez vécu que pour me rendre heureuse et sage; vous de tous les hommes celui qui me convenoit le plns, le seul peut-être avec qui je pouvois faire un bon ménage et devenir une femme de bien! Ah! croyez que si je mettois un prix à la vie, c'étoit pour la passer avec vous. Ces mois prononces avec tendresse m'émurent au point qu'en portaut frequemment à ma bonche ses mains que je tenois dans les miennes, je les sentis se mouiller de mes pleurs. Je ne croyois pas mes yeux faits pour en répander. Ce furent les premiers depuis ma naissance; ce seront les derniers jusqu'à roa mort. Après en avoir versé pour Julie, il n'en fout plus verse pour ries.

Ce jour fut pour elle un jour de fatigue. La preparation de madame d'Orbe durant la nuit, la soene, des enfants le matin, cêlle du ministre l'apres-midit, l'entretien du soir avec moi, l'avoient jetée dans l'épuisement. Elle ent un peu plus de repes cette nuit-là que les présédentes, soit à cause de sa, foiblesse, soit qu'en effet la fievre et le redoublement fussert moindres.

Le lendemain dans la matinée on vint me direqu'un homme très mai mis demandoit avec beaucoup d'empressement àvoir madame en particeller;
On lui avoit dit l'état où elle étoit: il avoit insisté,
disant qu'il s'agissoit d'une bonne action, qu'il
connoissoit bien madame de Wolmar, et qu'il savoit
bien que tant qu'elle respireroit elle aimeroit à en
faire de telles. Comme elle avoit établi pour regle
inviolable de ne jamais rebuter personne, et surstout les malheureux, on me parla de cet homme
avant de le renvoyer. Je le fis veuir. Il étoit presque
en guenilles, il avoit l'air et le ton de la misere; au

reste, je n'apperçus rien dans sa physionomie et dans ses propos qui me fit mal augurer de lui. Il c'obstinoit à ne vouloir parler qu'à Julie. Je lui dis que s'il ne s'agissoit que de quelque secours pour lui aider à vivre, sans importuner pour cela une femme à l'extrémité, je fectois ce qu'elle auroit pu faire. Non, dit-il, je na demande point d'argent, quoique j'eu aie grand besoin; je demande un bien qui m'appartient, un bien que j'estime plus que tous les trésors de la terre, un bien que j'ai perdu par ma faute, et que madame seale, de qui joslè tiens, peut me rem le une seconde fois.

Ce discours, auquel je ne compris rien, me détermina pourtant. Un mal-honnête homme cût pu dire la même chose, mais il ne l'eût jamais dite du même ton. Il exigeoit du mystere, ni laquais ni femme-de-chambre. Ces précantions me sembloient bizarres; toutefois je les pris. Enfin je le lui menai. Il m'avoit dit être connu de madame d'Orbe; il passa devant elle; elle ne le reconnit point, et j'en fus peu surpris. Pour Julie, elle le reconnut à l'instant, et le voyant dans ce triste équipage, elle me reprocha de l'y avoir laisse Cette reconnoissance fut touchante. Claire, eveillée par le brnit, s'approche, et le reconpoit à la fin , non sans donner aussi quelques signes de joie; mais les témoignages de son bon cœur s'éteignoient dans sa profonde affliction : un seul sentiment absorboit tout; elle n'étoit plus sensible à rien.

Je n'ai pas besoin, je crois, de vous dire qui étoit cet homme. Sa présence rappela bien des souvenirs. Mais tandis que Julie le consoloit et lui donnoit de bonnes espérances, elle fut saisie d'un violent étouffement, et se trouva si mal qu'ou crut qu'elle alloit expirer. Pour ne pas faire scene, et prévenir les distractions dans un moment ou il ne falloit songer qu'à la secourir, je fis passer l'homme dans le cabinet, l'avertissont de le fermer sur lui. La Fanchon fut appelée, et à force de temps et de soins la malade revint enfin de sa pămoison. En nous voyant tous consternés autour d'elle, elle nous dit: Mes enfants, ce n'est qu'un essai; cela n'est pas si cruel qu'on nense.

Le calme so rétablit; mais l'alarme avoit été si chaude qu'elle me fit oublier l'homme dans le cabinet; et quand Julie me demanda tout bas ce qu'il étoit devenu, le convert étoit mis, tout le monde étoit là. Je vonlus entrer pour lui parler, mais il avoit fermé la porte en dedans, comme je lui avois dit; il fallut attendre après le diner pour le faire sortir.

Durant le repas, du Bosson, qui s'y trouvoit, parlant d'une jeune veuve qu'on disoit se remarier, ajouta quelque chose sur le triste sort des veuves. Il y eu a, dis-je, de bien plûs à plaindre encore, ce sont les veuves dont les maris sont vivants. Cela est vrai, reprit Fanchon qui vit que ce discours s'adressoit à elle, sur-tout quand ils leur sont chers. Alors l'entretien tomba sur le sien; et comme elle en avoit parié avec affection dans tous les temps, il étoit naturel qu'elle en parlât de même au moment ou la perte de sa bienfaitrice alloit lui reudre la sienne encore plus rude. C'est aiussi ce qu'elle fit etermes très touchants, louant son bon naturel, dé-vouv. nétoise. 4.

ploraut les mauvais exemples qui l'avoient séduit, et le regrettant si sincèrement, que, déja disposée à la tristesse, elle s'émut juaqu'à pleurer. Tontàsoup le cabinet s'ouvre, l'homme en guenilles en sort impétuensement, se grécipite à ses genoux, les embrasses, et fond en larmes. Elle tèmoit un verre; il lui échappe: Ah! malheurenx! d'où viens-tu? se laisse aller sur lu, et seroit tombée en foiblesse si l'on u'elt été prempt à la secourir.

Le reste est facile à imaginer. En nu moment on sut par toute la maison que Clande Auet étoit arrivé. Le mari de la bonne Fanchon I quelle féte! A peine étoit-il hors de la chambre qu'il fut équipé. Si chaœun u'avoit eu que deux chemises, Anet en auroit autant cu lui tout seal qu'il le nevoit resté à tous les autres. Quand je sortis pour le faire habiller, je trouvai qu'on m'avoit si bien prévenu qu'il fallut user d'autorité pour faire tout reprendre à ceux qui l'avoient fourni.

Cependant Fanchon ne vouloit point quitter sa maîtresse. Pour lui faire donner quelques heures à sou mari, on prétesta que les enfants avoient besoin de prendre l'air, et tous deux furent chargés de les conduire.

Cette seene n'incommoda point la malade comme les précédentes; elle n'avoir rien eu que d'agréable, et ne lui fit que du bien. Nous passames l'aprèsmidi, Claire et moi, seuls auprès d'elle; et nous eumes deux heures d'un entretien paisible, qu'elle rendit le plus intéressant, le plus charmant que mous eussions jamais eu.

Ella commença par quelques observations sur le

touchant spectaele qui venoit de nons frapper, et qui lui rappeloit si vivement les premiers temps de sa jounesse; puis, suivant le fil des évenements. elle sit une conrte récapitulation de sa vie entière pour montrer qu'à tout prendre elle avoit été douce et fortunée, que de degrés en degrés elle étoit montée au comble du bonhenr permis sur la terre, et que l'accident qui terminoit ses jours au milieu de leur course marquoit selon toute apparence daus sa carriere naturelle le point de séparation des biens et des maux.

Elle remercia le ciel de lui avoir donné un cour seusible et porté au bien, un entendement sain. une figure prévenante, de l'avoir fait naitre dans un pays de liberté et non parmi des esclaves, d'une famille honorable et uou d'une race de malfaiteurs, dans une honnête fortune et non dans les grandeurs du monde qui corrompent l'ame, ou dans l'indigeuce qui l'avilit. Elle se félicita d'être née d'un pere et d'une mere tous deux vertueux et bons, pleius de droiture et d'honneur, et qui, tempérant les défauts l'un de l'autre, avoient forme sa raison sur la leur saus lui donner leur foiblesse ou leurs préjugés. Elle vanta l'avautage d'avoir été élevée dans une religion raisonnable et sainte, qui, loin d'abrutir I homme, l'ennoblit et l'éleve; qui, ne favorisant ni l'impiété ni le fanatisme, permet d'être sage et de croire, d'être humain et pieux tout à la fois.

Après cela, serrant la main de sa consine qu'elle tenoit dans la sienue, et la regardant de cet ceil que vous devez connoître et que la langueur rendoit

encore plus touchant: Tous ces biens, dit-elle, ont été donnés à mille autres; mais celui-ci! le ciel ne l'a donné qu'à moi. J'étois femme, et j'eus une amie: il nous fit naître en même temps; il mit dans nos inclinations un accord qui ne s'est jamais démenti; il fit nos cœurs l'un pour l'autre; il nous unit des le berceau : je l'ai conservée tout le temps de ma vie, et sa main me ferme les yeux. Trouvez un autre exemple pareil au monde, et ie ne me vante plus de rien. Quels sages conseils ne m'a-t-elle pas donnés? de quels périls ne m'a-t-elle pas sauyée? de quels maux ne me consoloit-elle pas? Ou'eussé-je été sans elle? que n'eût-elle pas fait de moi si je l'avois mieux écontée? Je la vaudrois pent-être anjourd'hui! Claire pour toute réponse baissa la tête sur le sein de son amie, et voulut soulager ses sanglots par des pleurs : il ne fut pas possible. Julie la pressa long-temps contre sa poitrine en silence. Ces moments n'ont ni mots ni larmes.

Elles se remirent, et Julie continua. Ces biens étoient mèles d'inconvénients; c'est le sort des choses humaines. Mon cœur étoit fait pour l'amour, disficile en mérite personnel, indifférent sur tous les biens de l'opinion. Il étoit presque impossible que les prégigés de mon pere s'accordassent avec mon peuchant. Il me falloit un amant que j'eusse choisi moi-mème. Il s'offrit; je crus le choisirs rans donte le ciel le choisir pour moi, afin que, livrée aux erreurs de ma passion, je ne le fusse pas aux horreurs du crime, et que l'amour de la vertu restàt au moints dans mon ame après elle. Il prit le langage honnète et insinuant avec lequel mille four-

bes séduisent tous les jours autant de filles bien nées: mais seul parmitant tl'autres il étoit honnête homme et pensoît ce qu'il disoit. Etoit-ce ma pradence qui l'avoit discerné? Non; je ne connus d'abord de lui que son langare, et je fus séduite. Je fis par désepoir ce que d'autres font par effronterie: je me jetal, comme disoit mon pere, à sa tête: il me respecta. Ce fut alors seulement que je pus le connoîte. Tout homme capable d'un parcii trait a l'ame belle; alors on y peut compter. Mais j'y compiois auparavant, ensuite j'osai compter sur moi-même; et voilà comment on se perte.

Elle s'étendit avec complaisance sur le mérite de cet amant; elle lui rendoit justice, mais on voyoit combien son cœur se plaisoit à la lui rendre. Elle le lonoit même à ses propres dépens. A force d'être équitable envers lui elle étoit inique envers elle, et se faisoit tort pour lui faire honneur. Elle alla jusqu'à sontenir qu'il eut plus d'horreur qu'elle de l'adultère, sans se souvenir qu'il avoit lui-même réfuté cela.

Tous les détails du reste de sa vie furent sulvis dans le même esprit. Myjord-Edonard, son mari, ses enfants, votre retour, notre amitié, tout fut mis sous un jour avantageux. Ses malheurs mêmes lui en avoient épargné de plus grands. Elle avoit perdu sa mere an moment que cette perte lui pouvoit être le plus cruelle; mais si le ciel la lui eût conservée, bientôt il fût survenndu désordre dans sa famille. L'appui de sa mere, quelque foible qu'il fût, eût suffi pour la rendre plus courageuse à résister à son pere; et de là seroient sertis la discorde et les sean-

dales, pent être les désastres et le deshonneur, peutêtre pis encore si son frere avoit vécu. Elle avoit épousé malgré elle un homme qu'elle n'imoit point, mais elle soutint qu'elle n'anroit pu jamais être aussi heureuse avec un autre, pas même avec celui qu'elle avoit aimé. La mort de M.'d'Orbe lui avoit ôté un ami, mais en lui rendant son amie. Il n'y avoit pas jusqu'à ses chagrins et ses peines qu'elle ne comptat ponr des avantages, eu ce qu'ils avoient empêché son cœur de s'endurgir aux malheurs d'autrui. On ne sait pas, disoit-elle, quelle donceur c'est de s'attendrir sur ses propres manx et sur ceux des autres. La sensibilité porte toujours dans l'ame un certaiu contentement de soi-même indépendant de la fortune et des évènements. One j'ai gémi ! que i'ai versé de larmes! Hé bien! s'il falloit renaître aux mêmes conditions, le mal que j'ai commis seroit le seul que je voudrois retrancher; celni que j'ai souffert me seroit agréable encore. Saint-Preux , je vous rends ses propres mots ; quand vous aurez lu sa lettre, vous la comprendrez peut-être mieux.

Voyez donc, continuoit-elle, à quelle félicité je suis parvenne. J'en avois beaucoup; j'en attendois-davantage. La prospérité de ma famille, une bonne éducation pour mes enfants, tout ce qui m'étoit cher rassemblé autour de moi ou prêt à l'être. Le présent, l'avenir, me flattoient également: la jouissance et l'espoir se réunissoient pour me rendre henreuse: mon bonheur monté par degrés étoit au comble; il ne pouvoit plus que déchoir; il étoit venu sans être attendu, il se fût enfui quand je l'aurois cru durable. Qu'est fait le sort pour me souter con la comble qua dechoir qua me souter de la comble qu'est fait le sort pour me souter de la comble de la comble qu'est fait le sort pour me souter de la comble qu'est fait le sort pour me souter de la comble qu'est fait le sort pour me souter de la comble de la comble qu'est fait le sort pour me souter de la comble de l

nir à ce point? Un état permanent est-il fait pour I'homme? Non, quand on a tout acquis il faut perdre, ne fut-ce que le plaisir de la possession qui s'use par elle. Mou pere est deja vieux; mes enfants sont dans l'age tendre ou la vie est encore mal assuree: que de peries pouvoient m'affliger, sans qu'il me restat plus rien a pouvoir acquerir! L'affection maternelle augmente sans cesse, la tendresse filiale diminue, à mesure que les enfauts vivent plus loin de leur merc. En avançant en âge les miens se seroient plus séparés de moi. Il sauroient véen dans le monde : ils m'anroient pu negliger. Vous en voulez envoyer un en Russie; que de pleurs son départ m'auroit coûtés! Tout se seroit détaché de moi peu-à-peu, et rien n'eut supplée aux pertes que j'aurois faites. Combien de fois j'aurois pu me trouver dans l'état où je vous laisse! Ensin n'eût-il pas fallu mourir? peut-être mourir la derniere de tons! peut-être seule et abandonnée! Plus ou vit, plus on aime à vivre. même sans jouir de rien : j'aurois eu l'ennui de la vie et la terreur de la mort, suite ordinaire de la vieillesse. Au lieu de cela, mes derniers instants sont encore agréables, et j'ai de la vigueur pour mourir; si même ou peut appeler mourir que laisser vivant ce qu'on aime. Non, mes amis, non, mes eufants; je ne vous quitte pas pour ainsi dire; je reste avez vous; en vous laissant tous unis, mon esprit, mon cœur, vous demeurent. Vous me verrez saus cesse entre vous; vous vous sentirez sans cesse environnés de moi... Et puis nous nous rejoindrons, j'en suis sûre; le bon Wolmar lui-même ne m'echappera pas. Mon retour à Dieu tranquillise

mon ame et m'adoueit un moment pénible; il mo promet pour vons le même destin qu'à moi. Mon sort me suit et s'assure. Je fus heureuse, je le suis, je vais l'ètre: mon bonheur est fixé, je l'arrache à la fortune; il n'a plus de bornes que l'éternité.

Elle en étoit là quaud le ministre entra. Il l'honoroit et l'estimoit véritablement. Il savoit mieux que personne combien sa foi étoit vive et sincere. Il u'en avoit été que plus frappé de l'entretien de la veille, et en tout de la contenance qu'il-ini avoit trouvée. Il avoit vu souvent mourir avec ostentatiou; jamais avec sérénité. Peut-être à l'intérêt qu'il prenoit à elle se joignoit-il iuu desir secret de voir sic ce alme se soutiendroit jusqu'un bont.

Elle n'eut pas besoin de changer beaucoup le su- é jet de l'entretien pour eu amener un convenable au caractere du surveanat. Comme ses écouversations en pleine santé n'étoieut jamais frivoles, elle ne faisoit alors que continuer à traiter dans son lit avec la même tranquillité des sujets intéressants pour elle et pour ses amis; elle agitoit indifféremment des questions qu'n étoieur pas indifférentes.

En suivant le fil de ses idées sur ce qui pouvoir rester d'elle avec nous, elle nous parloit de ses anciennes réflexions sur l'état des ames séparées des sorps; elle admiroit la simplicité des gens qui prometioient à leurs amis de venir leur donner des nouvelles de l'autre monde. Cela, disoit-elle, est aussi raisonable que les coutes de revenants qui font mille désordres et dourmentent les bonnes femmes; comme s'il es espris avoient des voix pour parler, et

des maius ponr battre (1)! Comment un pur esprit agiroit - il sur une ame enfermée dans nn corps, et qui, en vertu de cette union, ne peut rien appercevoir que par l'entremise de ses organes? Il n'y a pas de sens à cela. Mais j'avoue que je ne vois point ce qu'il y a d'absurde à supposer qu'unc ame libre d'un corps qui jadis habita la terre puisse y revenir encore, errer, demeurer peut-être autonr de ce qui lui fut cher; non pas pour nous avertir de sa présence, elle n'a nul moyen pour cela; non pas pour agir sur nous et nous communiquer ses pensées. elle n'a point de prise pour ébranler les organes de notre cerveau; non pas pour appercevoir non plus ce que nous faisons, car il faudroit qu'elle ent des sens; mais pour connoître elle-même ce que nous pensons et ce que nous sentons, par une communication immédiate, semblable à celle par laquelle Dieu lit nos pensées des cette vie, et par laquelle nous lirons réciproquement les siennes dans l'au-

<sup>(1)</sup> Platon dit qu'à la mort les ames des justes qui n'ont point contracé de souillures ur la terre se dégaggent seules de la matiere dans toute leur pureté. Quant a cœux qui se sout ici-bas asservis à leurs passions; il ajoute que leurs ames ue reprenneue point sitôt leur pureté primitive, mais qu'elles entralnent avec elles des parties terrestres qui les tiennent comme enchaînées autour des débris de leurs corps. Voilà, dit-il, ce qui produit ces simularers sensibles qu'on voit quelquefois errants sur les cimetieres, en attendant de nouvelles transmigrations. Cest une maine commune aux philosophes de tous les âges de nier ce qui est, et d'expliquer ce qui n'est pas.

tre, pnisque nous le verrons face à face (1). Car enfin, ajouta-t-elle en regardant le ministre, à quoi serviroient des sens lorsqu'ils n'auront plus rien à faire? L'Etre éternel ne se voit ni ne's entend; il se fait sentir; il ne parle ni aux yeux ni aux oreilles, mais au occur.

Je compris, à la réponse du pasteur et à quelquos signes d'intelligence, qu'un des points ci-devant contestés entre eux étoit la résurrection des orops. Je m'apperçus aussi que je commençois à donner nu peu plug d'attention aux articles de la religion de Julie où la foi se rapprochoit de la raisson.

'Elle se complaisoit tellement à ses idées, que quand elle n'elt pas pris son parti sur sés'anciennes opinions, c'edit été nice cruanté d'en détruire une qui lui sembloit si donce dans l'état où elle se trouvoit. Cent fois, disoit-elle, j'ai pris plus de plaisir à faire quelque bonne œuvre en imaginant ma mere présente (;ui lisoit dans le co'nr de sa fille et l'applaudissoit. Il y quelque chose de si consolaut à vivre encoire sous les yeux de ce qui nous fut cher! Cela fait qu'il ne meurt qu'à moitié pour nous. Vous pouvez juger si durant ces disconrs la main de Claire étoit souvent serrée.

Quoique le pasteur répondit à tout avec beaucoup de douceur et de modération, et qu'il affectat même de ne la contrarier en rien, de peur qu'on ne prit son silence sur d'autres points pour un aven, il ne

<sup>(1)</sup> Cela me paroit très bien dit: car qu'est-ce que voir Dieu face à face, si ce n'est lire dans la supremo Intelligence?

laissa pas d'être ecclesiastique un moment, et d'exposer sur l'autre vie une doctrine opposée. Il dit que l'immensité, la gloire, et les attributs de Dien, seroient le seul objet dont l'ame des bienheureux seroit occupée: que cette contemplation sublime effaccorit tont autre souveuir; qu'on ne se verroit point, qu'on ne se reconnoîtroit point, même dans le ciel, et qu'à cet aspect ravissant on ne songeroit plus à rien de terrestre.

Cela peut être, reprit Julie: il y a si loin de la . bassesse de nos pensées à l'essence divine, que nous ne pouvons juger des effets qu'elle produira sur nous quand nous serons en état de la contempler. Toutefois, ne pouvant maintenant raisonner que sur mes idées, j'avoue que je me sens des affections si cheres, qu'il m'en coûteroit de peuser que je ne les aurai plus. Je me suis même fait une espece d'argument qui flatte mon espoir. Je me dis qu'ane partie de mon bonheur consistera dans le témoignage d'une bonne conscience. Je me souviendrai donc de ce que j'aurai fait sur la terre; je me souviendrai donc aussi des gens qui m'y ont éte chers; ils me le scront donc eucore : ne les voir (1) plus seroit une peine, et le séjour des bienheureux n'en admet point. Au reste, ajouta-t-elle en regardant

<sup>(1)</sup> Il est sisé de comprendre que par ce mot voir elle entend un pur acte de l'entendement, semb able a celui par lequel Dicu nous voit, et par lequel sous verons Dieu. Les sens ne peuveut imaginer l'unmédiate communécation des esprits; mas la rrison la conçoit très bien, et mieux, ce me semble, que la communication du mouvement dans les corps.

le ministre d'un air assez gai, si je me trompe, un jour ou deux d'erreur seront bientôt passés: dans peu j'en surai là-dessus plus que vous-même. En attendaţit, ce qu'il ya pour moi de très sûr, c'est que tant que je me souviendrai d'avoir habité la terre, j'aimerai ceux que j'y ai aimés, et mon pasteur n'aurà pas la derniere place.

Ainsi se passerent les entretiens de cette journée, où la sécurité, l'espérance, le repos de l'ame, brillerent plus que jamais dans celle de Julie, et lui donnoient d'avance, au jugement du ministre, la paix des bienheureux dont elle alloit augmenter le nombre. Jamais elle ne fat plus tendre ; plus vraie, plus caressante, plus aimable, en un mot plus ellemême. Toujonrs du sens, toujours du sentiment, toujours la fermeté du sage, et toujours la douceur du chrétien. Point de prétention, point d'apprêt, point de sentence; par-tout la naive expression de ce qu'elle sentoit ; par-tout la simplicité de son cœur. Si quelquefois elle contraignoit les plaintes que la souffrance auroit dû lui arracher, ce n'étoit point pour jouer l'intrépidité stoigne, c'étoit de peur de navrer ceux qui étoient autour d'elle; et quand les horrenrs de la mort faisoient quelque instant patir la nature, elle ne cachoit point ses frayeurs, elle se laissoit consoler: sitôt qu'elle étoit remise elle consoloit les autres. On voyoit ; on sentoit son retour ; son air caressant le disoit à tout le monde. Sa gaieté n'etoit point contrainte, sa plaisanterie même étoit touchante; on avoit le sonrire à la bouche et les youx en pleurs. Otez cot effroi qui ne permet pas de jouir de ce qu'on va perdre, elle plaisoit plus,

elle étoit plus aimable qu'en santé même, et le dernier jour de sa vic en fat aussi le plus charmant.

Vers le soir elle cut encore un accident qui, bien que moindre, que celui du matin, ue lui permit pas de voir long-temps ses refants. Copendant elle remarqua qu'Henriette étoit chargée. On lui dit qu'elle pleuroit beaucoup et ne mangeoit point. On ne la guirira pas de cela, dit-elle en regardans Claire; la maladie est dans le sang.

Se sontant hieu revenue, elle youlut qu'on soupit dans sa chimbre. Le médecin s'y trouve comme le matin. La Fanchon, qu'il falloit toujours avertir quand elle devoit venir manger à notre table, vint ce soir-là sans se faire appeler. This s'en appereut et sourit. Oui, mon enfant, lui dit-elle, songe encore avec moi ce soir; un auna plus long-temps ton mari que ta maitresse. Puis elle me dit, ¿le n'ai pas besoin de vous recommander Claude Auet. Non, repris-je; tont ec que vous avez honoré de votre bienveillance n'a pas besoin de m'être recommande.

Le souper fut encore plus agreable que je ne m'y étois attendu. Julie, voyant qu'elle pouvois soutenir la lumiere, fit approcher la table, et, ee qui sembloit inconcevable dans l'état où elle étoit, elle ent appétit. Le médecin, qui ne voyoit plus d'inconvenient à le satisfaire, lui offrit un blanc de poulet. Nou, dit-elle; mass je mangerois bien de ce te ferra (1). On lui en douna un pétit morceau; elle le manges avec un peu de paint, et le trouva elle le manges avec un peu de paint, et le trouva

<sup>(1)</sup> Excellent poisson particulier au lac de Geneve, et qu'on n'y trouve qu'en certain temps.

bon. Pendant qu'elle mangeoit il falloit voir maslame d'Orbe la regarder; il falloit le voir, car cela ne peut se dire. Loiu que ce qu'elle avoit mangé lui fit mal "elle en parut mieux le reste du sonner: elle se trouva même de si bonne humeur, qu'elle s'avisa de remarquer par forme de reproche qu'il y avoit long-temps que je n'avois bu du vin étranger. Donnez, dit-elle, une bouteille de vin d'Espagne à ces messieurs. A la contenauce du médeciu, elle vit qu'il s'attendoit à boire de vrai vin d'Espagne, et sourit encore eu regardant sa cousiue : j'apperçus aussi que, saus faire attention à tout cela, Claire de sou côté commençoit de temps à autre à lever les yeux avec un peu d'agitation tantôt sur Julie et tautôt sur l'anchou, à qui ses yeux sembloieut dire ou demander quelque chose.

Le vin tardoit à venir : ou eut beau chercher la clef de la cave, on ne la trouva point; et l'où jugea, comme il étoit vrai, que le valet-de-chambre-du baron, qui eu étoit chargé, l'avoit emportée par mégarde. Après quelques autres iuformations, il fut clair que ·la provision d'un seul jour en avoit duré cinq, et que le vin manquoit sans que persouue s'en fût apperqu, malgré plusieurs nuits de veille (1). Le médecin tomboit de uues. Pour moi,

<sup>(1)</sup> Lecteurs à beaux laquisie, ne demandez point avec un ris moqueur où l'on avoit pris ces gens-là. On vous a répondu d'avance: on ne les avoit point pris, on les avoit faits. Le problème entire dépend d'un point unique: trouvez seulement Julie, et tout le reste est trouvé. Les hommes en général ne sont point ceci ou cela, ils sont ce qu'on les fait être.

soit qu'il fallût attribuer cet oubli à la tristesse où à la sobriété. des domestiques, j'eus honte d'user avec de telles gens de précautions ordinaires; je fis enfoncer la porte de la cave, et j'ordonnai que désormais tout le monde eût du vin à discrétion.

La bonteille arrivée, on en but. Le vin fut tronvé excellent. La malade en eut envie; elle en demanda une cuillerée avec de l'eau : le médecia le lui donna dans nn verre, et vonlnt qu'elle le bût pur. Ici les coups-d'œil devinrent plus fréquents entre Claire et la Fanchon, mais comme à la dérobée et craignant toujours d'en trop dire.

Le jeune, la foiblesse, le régime ordinaire à Julie, dounerent au vin une grande activité. Ah! ditelle, vons m'avez enivrée! après avoir attendu si tard, ce n'étoit pas la peine de commencer; car c'est nn objet bien odieux qu'une femme ivre. En effet, elle se mit à babiller, très sensément pourtant à son ordinaire, mais avec plus de vivacité qu'auparavaut. Ce qu'il y avoit d'étonnant, c'est que son teint n'étoit point allumé; ses yenx ne brilloient que d'un fen modéré par la langueur de la maladie; à la pâleur près, on l'anroit crue en sauté. Pour lors l'émotion de Claire devint tout-àfait visible. Elle élevoit un œil craintif alternativement sur Julie, sur moi, sur la Fanchon, mais principalement sur le médecin : tous ces regards étoient autant d'interrogations qu'elle vouloit et n'osoit faire : on eût dit tonjours qu'elle alloit parler, mais que la peur d'une mauvaise réponse la retenoit ; son inquietnde étoit si vive qu'elle en paroissoit oppressée,

Fanchon, enhardie par tous ces sigues, hasarda de dire, mais en tremblant et à demivoix, qu'il sémbloit que madame avoit un peu moins sou/fert anjourd'hui... que la derniere convulsion avoit été moins forte... que la soirée... Elle resta interdite. Ef Claire, qui pendant qu'elle avoit parlé trembloit comme la feuille, leva des yeux craintifs sur le médecin, les regards attachés aux siens, l'oreille attentive, et n'osant respirer de peur de ne pas bien entredire ce qu'il alloit dire.

Il ent fallu être stupide pour ne pas concevoir tout cela. Du Bosson se leve, va tâter le pouls de la malade, et dit: Il n'y a point là d'ivresse ni de fievre : le pouls est fort bon. A l'instant Claire s'écric en tendant à demi les deux bras : Hé bien ! monsieur !... le pouls?... la fievre ?... La voix lui manquoit , mais ses mains écartées restoient toujours en avant ; ses yeux pétilloient d'impatience ; il n'v avoit pas un muscle à son visage qui ne fut en action. Le médecin ne répond rien , reprend le poignet, examine les veux, la langue, reste un moment pensif, et dit : Madame ; je vous entends bien : il m'est impossible de dire à présent rien de positif; mais si demain matin à pareille heure elle est encore dans le même état, je réponds de sa vie. A ce mot Claire part comme un éclair , renverse deux chaises et presque la table, saute au cou du medecin . l'embrasse , le baise mille fois en sanglottant et plenrant à chaudes larmes, et toujours aver la même impétuosité, s'ôte du doigt une bague de prix , la met au sien malgre lui , et lui

dit hors d'haleine: Ah! monsieur, si vous nous la rendez, vous ne la sauverez pas seule.

Julie vit tont cela. Ce spectacle la déchira. Elle regarde son amie, et lui dit d'un ton tendre et donloureux: Ah! cruelle, que tu me fais regretter la vie! veux-tu me faire mourir désespérée? l'au-dra-t-il te préparer deux fois? Ce peu de mots fut un coup de foudre; il amortit aussitôt les transports de joie, mais il ne put étouffer tout-à-fait l'espoir renaissant.

En m instant la réponse du médecin fut sue par toute la maison. Ces bonnes gens crurent deja leur maitresse guérie. Ils résolurent tout d'une voix de faire au médecin, si elle en revenoit, un présent en commun pour lequel chacun donna trois mois de ses gages; et l'argent fut sur-le-champ consigné dans les mains de la Fanchon, les uns prétant aux autres ce qui leur mauquoit pour cela. Cet accord se fit avec tant d'empressement, que Julie entendoit de son lit le bruit de leurs acclamations. Jugez de l'effet dans le cœur d'une femme qui se sent mourir! Elle me fit signe, et me dit à l'oreille: On m'a fait boire juaqu'à la lie la coupe amere et douce de la sensibilité.

Quand il fut question de se retirer, madame d'Orbe, qui partagea le lit de sa cousine comme les deux nuits précédentes, fit appeler sa femme-de-chambre pour relayer cette nuit la Fanchon; mais celle-ci s'indigna de cette proposition, plua même, ce me sembla, qu'elle n'eût fait si son mari ne fût pas arrivé. Madame d'Orbe s'opiniâtra de

son côté, et les deux femmes-de-chambre passerent la nuit ensemble dans le cabinet: je la passai dans la chambre voisine; et l'espoir avoit tellement ranimé le zele, que ni par ordres ni par menaces je ne pus énvoyer concher un seul domestique: ainsi vonte la maison resta sur pied cette unit-avec une telle impatience qu'il y avoit peu de ses habitants qui n'ensent domé beaucoup de leur vie pour être à neu fierres du matin.

J'entendis durant la nuit quelques allées et venues qui ne m'alarmerent pas; mais sur le metin que tout étoit tranquille, un benit sourd frappa mon oreille. J'écoûte, je erois distinguer des gémissements. J'accours, j'entre, j'ouvre le rideen... Saint-Preux!... cher Saint-Preux!... e vois les deux amies sans mouvement et se tenant embrassées, l'une évanouis et l'autre expirante. Je m'écrie, je veux retarder ou recneille son dernier soupir, je me précipite. Elle d'étoit plus.

Adorateur de Dien, Julie n'étoit plus... Je ne vous dirai pas ce qui se fit durant quelques heures; j'ignore ce que je devins moi-même. Revenu du premies saisissement, je m'informai de madame d'Orbe. J'appris qu'il avoit falla la porter dans ac chaubre, et mêma l'y venfermer; car elle rentroit à chaque instantians celle-de-lulie, se jetoit sur son corps, le réchafolis du sien, à efferect de le ranimer, le pressoit, s'y colloit avec une espece de rage, l'appeloit à grands oris de mille nons passionnés, et nourrissoit son d'ésespoir de lons ces efforts iune

En entrant je la trouvai tout-à-fait hors de sens,

tiles.

ne voyant rien, n'entendant rien, n'e connoissant personne, se roulant par la chambre en se tordant les mains et mordant les pieus des chaises, murmurant d'une voix sourde quelques paroles extravagantes, puis poussant par longs intervalles des eris aigus qui faisoient tressaillir. Sa femme-dechambre an pied de son lit, consternée, éponvantée, immobile, n'osant sonfiler, cherchoit à se cacher d'elle, et trembloit de tout son corps. En effet, les convulsions dont elle étuit agitée avoient quelque chose d'effuyant. Je fis signe à la femme-de-chambre de se retirer, car je craignois qu'un seul mot de consolation làché mal-4-propos ne la mit en fureur.

Je n'essavai pas de lui parler, elle ne ni'eut point écouté ni même entendu; mais au bout de quelque temps, la voyant épuisée de satigue, je la pris et la portai dans un fauteuil; je m'assis auprès d'elle en lui tenaut les mains; j'ordonnai qu'on amenat les enfants, et les fis venir autour d'elle. Malhenreasement le premier qu'elle appereut sut précisément la cause innocente de la mort de son amie. Cet aspect la fit fremir. Je vis ses traits s'alterer. ses regards, s'en détourner avec une espèce d'horreur, et ses bras en contraction se roidir pour le. repousser. Je tirai l'enfant à moi. In ortune! lui dis-je, pour avoir été trop cher à l'une tu deviens adicux à l'autre : elles n'eurent pas en tout le même cour. Ces mots l'irriterent violemment et m'en attirerent de très piquants. Ils ne laisserent pourtant pas de faire impression. Elle prit l'enfant dans ses bras et s'efforea de le caresser : ce fut en vain'; elle

le rendit presque au même instant; elle continue même à le voir avec moins de plaisir que l'autre, et je snis hien aise que ce ne soit pas celui-là qu'on a destiné à sa fille.

Gens sensibles, qu'eussiez-vous fait à ma place? ce que faisoit madame d'Orbe. Après avoir mis ordre aux enfants, à madame d'Orbe, aux funérailles de la seule personne que j'aie aimée, il fallut monter à cheval, et partir, la mort dans le cœur, pour la porter au plus déplorable pere. Je le tronvai sonffrant de sa chûte, agité, troublé de l'accident de sa fille : je le laissai accablé de douleur, de ces donleurs de vieillard, qu'on n'appercoit pas audehors, qui n'excitent ni gestes ni cris, mais qui tuent. Il n'y résistera jamais, j'en suis sûr, et je prévois de loin le dernier coup qui manque au malheur de son ami. Le lendemain je fis toute la diligence possible pour être de retour de bonne heure et rendre les derniers honneurs à la plus digne des femmes. Mais tout n'étoit pas dit encore. Il falloit qu'elle ressuscitât pour me donner l'horreur de la perdre une seconde fois.

En approchant du logis je vois un de mes gens, accourir à perte d'haleine, et s'écrier d'ansi loin que je pas l'entendre: klonnieur, monsieur, haltervous; madame, n'est pas morte. Je ne compris rien à ce propos insensé: j'accours toutefois. Je vois la cour pleine de gens qui versoient des larmes de joie en donnant à grands eris des bénédictions à madame de Wolmar. Je demande ce que c'est; tout le monde est dans le transport, personne ne peut me répondre: la tête avoit tourné à mes propres

gens. Je monte à pas précipités daus l'àppartement de Julie. Je trouve plus de vingt personnes à senoux autour de son lit et les yeux fixés sur élle. Je m'approche; je la vois sur ce lit habillée et parée; le cœur me bat ; je l'examine... Ilélas; elle étoit morte! Ce moment de fausse joie sitôt et si ernellement éteint fut le plus amer de ma vie. Je ne suis pas colere ; je me sentis vivement irrité. Je vonius savoir le fond de cette extravagante seene. Tout étoit déguisé, altéré, changés i) eus toute la peine du monde à démèlee la vérité. Enfin j'en vins à bout; et voici l'histoire du prodige.

Mon beau-pere, alarme de l'accident qu'il avoit appris, et crovant pouvoir se passer ile son valet-dechambre, l'avoit envoyé, un peu avant mon arrivée auprès de lui, savoir des nouvelles de sa fille. Le vieux domestique, fatigué du cheval, avoit pris un bateau, et traversant le lac pendant la muit, étoit arrivé à Clarens le matin même de mon retour. En arrivant il voit la consternation, il en apprend le sujet : il monte en gémissant à la chambre de Julie ; il se met à genoux au pied de son lit, il la regarde, il pleure, il la contemple. Ah! ma bonne maitresse! ah! que Dieu ne m'a-t-il pris au lieu de vous! Moi qui suis vieux, qui ne tiens à rien, qui ne suis bon à rien, que fais-je sur la terre? Et vous qui étiez jeune , qui faisiez la gloire de votre famille, le bonheur de votre maison, l'espoir des malheureux.". helas! quand je vous vis naître, étoit-ce pour vous voir mourir?...

Au milieu des exelamations que lui arrachoient son zele et son hon eœur, les yeux toujours collés

### 322 LA NOUVELLE HÉLOISE.

sur ce visage, il crut appercevoir un monvement : son imagination se frappe; il voit Julie tourner les yeux, le regarder, lui faire un signe de tête. Il se leve avec transport, et court par toute la maison en criant one madame n'est pas morte, qu'elle l'a reconnu, qu'il en est sûr, qu'elle en reviendra. Il n'en fallut pas davantage; tout le monde accourt. les voisins, les panyres, qui faisoient retentir l'air de leurs lamentations ; tous s'écrient, Elle n'est pas morte! Le bruit s'en répand et s'augmente : le peuple, ami du merveilleux, se prête avidement à la nouvelle, on la croit comme on la desire : chacun cherche à se faire fête en appuyant la crédulité commnne. Bientôt la défunte n'avoit pas seulement fait signe, elle avoit agi, elle avoit parlé, et il v avoit vingt témoins oculaires de faits circonstanciés qui n'arriverent jamais.

Sitôt qu'on ernt qu'elle vivoit encore, on fit mille efforts pour la ranimer; on s'empressoit antour d'elle, on lni parloit, on l'inondoit d'eaux spiritueuses, on touchoit si le pouls ne revenoit point. Ses femmes, indignées que le corps de leur maitresse restât environné d'hommes dans un état si négligé, d'rent sortir tout le monde, et ne tarderent pas à connoître combien on s'abusoit. Toutefois ne pouvaut se résoudre à détruire nne erreur si chere, pent-être espérant encore elles-mêmes quelque évènnement miraculenx, elles vêtirent le corps avec soin, et quoique sa garde-robe leur eût été laissée, elles lui prodignerent la parnre; ensuite l'exposant sur un lit, et laissant les rideaux ouverts, elles se

remirent à la pleurer au milieu de la joie publique. C'étoit au plus fort de cette fermentation que j'é-

tois arrivé. Je recounus bieutôt qu'il étoit impossible de faire entendre raison à la multitude ; que si je faisois fermer la porte et porter le corps à la sépulture, il pourroit arriver du tumulte; que je passerois au moins pour un mari parricide qui faisoit enterrer sa femme en vie, et que je serois en horreur dans tout le pays. Je résolus d'attendre. Cependant après plus de trente-six heures, par l'extrême chaleur qu'il faisoit, les chairs commencoient à se corrompre; et quoique le visage eut gardé ses traits et sa douceur, ou y voyoit déja quelques signes d'altération. Je le dis à madame d'Orbe qui restoit demi-morte au chevet du lit. Elle n'avoit pas le bouheur d'être la dupe d'une illusion si grossiere ; mais elle feignoit de s'y prêter pour avoir un prétexte d'être incessamment dans la chambre, d'y navrer son cœur à plaisir, de l'y repaitre de ce mortel spectacle, de s'y rassasier de douleur.

Elle m'entendit, et preuaut sou parti sans rien dire, elle sortit de la chambre. Je la vis reutrer nu moment après teuant un voile d'or brodé de perlea que vous lui aviez apporté des Iudes (1).. Puis s'ap-

<sup>(1)</sup> On voit assez que c'est le songe de Saint-Preüx, dont madame d'Orbe avoit l'imagination toujours pleine, qui lui suggere l'expédient de ce voite. Je crois que si l'on y regardoit de bien près, on trouveroit ce même rapport dans l'accomplissement de beaucomp de prédictions. L'évènement n'est pas prédit parcequ'il arrivera; mais il arrive parcequ'il a été prédit.

## 324 LA NOUVELLE HÉLOISE.

prochant du 'it', elle baiss le voile, en couvrit en pleurant la face de son amie, et s'écria d'une voix éclatante: « Mandûre soit l'indigne main qui jamais « levera ce voile! maudit soit l'œil impie qui verra ce « viasge déliguré »! Cette action, ces mots, frapperent tellement les spectateurs, qu'aussitôt, comme par une inspiration soudaine, la même imprécation fut répétée par mille cris. Elle a fait tant d'impression sont ous nos gens et sur tout le peuple, que la défunte ayant été mise au cercacil dans ses habits et avec les plus grandes précautions, elle a été portée et inhumée dans cet état, sans qu'il se soit trouvé personne assez lardi pour tougher au voile (1).

Le sort du plus à plaindre est d'avoir encore à consoler les autres. C'est ce qui me reste à faire auprès de mon beau-pere, de madame d'Orbe, des amis, des parents, des voisins, et de mes propres gens. Le reste n'est rien ; mais mon vieux ami! mais madame d'Orbe! il faut voir l'affliction de celle-ci pour juger de ce qu'elle ajoute à la mienne. Loin de me s voir gre de mes soins, elle me les reproche; mes attentions l'irritent, ma froide tristesse l'aigrit; il lui faut des regrets amers semblables aux siens, et sa douleur barbare voudroit voir tout le monde au désespoir. Ce qu'il y a de plus désolant est qu'on ne peut compter sur rien avec elle, et ce qui la soulage un moment la dépite un moment après. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, approche de la folie, et seroit risible pour des gens de

<sup>(1)</sup> Le peuple du pays de Vaud, quoique protestant, ne laisse pas d'être extrêmement superstitieux.

sang froid. J'ai beaucoup à souffrir; je ne me rebuterai jamais. En servant ce qu'aima Julie je crois l'honorer mienx que par des pleurs.

Un senl trait vous fera juger des autres. Je croyois avoir tout fait en cugageant Claire à se conserver pour remplir les soins dont la chargea son amie. Exténuée d'agitations, d'abstinences, de veilles, elle sembloit enfin résolue à revenir sur elle-même, à recommencer sa vie ordinaire, à reprendre ses repas dans la salle à manger. La premiere fois qu'elle y vint je fis diner les enfants dans leur chambre, ne voulant pas courir le hasard de cet éssà d'evant eux: car le spectacle des passions violentes de toute espece est un des plus dangereux qu'on puisse offrir aux enfauts. Ces passions out toijours dans leurs excès quelque chose de puéril qui les amuse, qui les séduit, et leur fait aimer ce qu'ils devroient craindre (1). Ils n'en avoient d'éja que trop vu.

En entraut elle jeta un coup-d'œ'il sur la table et vit deux couverts, à l'instant elle s'assit sur la premiere chaise qu'elle trouvà derriere elle, sans vou-loir se mettre à table ni dire la raison de ce caprice. Je crus la deviner, et je fis mettre un troisieme couvert à la place qu'occupoit ordinairement sa cousine. Alors elle se laissa prendre par la main et mener à table sans résistance, rangeant sa robe avec soin, comme si elle eût craint d'embarrasser cette place vuide. A peine avoit-elle porté la première cuillerée de potage às bouche qu'elle la repose, et d'emandée de potage às a bouche qu'elle la repose, et d'emandée

HOUV. HÉLOISE. 4.

<sup>(1)</sup> Voilà pourquoi nous aimons tous le théâtre, et plusieurs d'entre nous les romans.

### 326 LA NOUVELLE HÉLOISE.

d'un ton brusque ce que saisoit là ce convert puisqu'il n'étoit point occupé. Je lin dis qu'elle avoit raison, et sã otér le convert. Elle essaya de manger, sans pouvoir en venir à bont. Pen-à-pen son cœur se gonssoit, sa respiration devenoit haute et ressembloit à des soupirs. Ensin elle se leva tont-à-coup de table, s'en retourna dans sa chambre sans dire un seul mot, ni rien écouter de tout ce que je voulus lui dire, et de tonte la journée elle ne prit que du thé.

Le lendemain ce fut à recommencer. J'imaginai un moyen de la ramener à la raison par ses propres caprices, et d'amollir la dureté du désespoir par un sen-imeut plus doux. Vous savez que sa fille ressemble beaucoup à madame de Wolmar. Elle se plaisoit à marquer cette ressemblence par des robes de même étoffe, et elle leur avoit apporté de Geneve plusieurs ajustements semblebles dont elles se paroient les mêmes jours. Je fis donc habiller Henriette le plus à l'imitation de Julie qu'il fint possible, et, après l'avoir bien instruite, je lui fis occuper à table le troisieme couvert qu'on avoit mis comme la veille.

Claire, au premier coup-d'œil, comprit mon intention; elle en fut touchée; elle me jela un regard tendre et obligeant. Ce fut là lepremier de mes soins auquel elle parut sensible, et j'augurai bien d'un expédient qui la disposoit à l'attendrissement.

Henriette, fiere de représenter sa petite maman, jous parfaitement son rôle, et si parfaitement que je vis pleurer les domestiques. Cependant elle donnoit toujours à sa mere le nom de maman, et lui

parloit avec le respect convenable; mais enhardie par le succès, et par mon approbation qu'elle remarquoit fort bien, elle s'avisa de porter la main sur une cniller, et de dire dans une saillie: Claire, veux-tu de cela? Le geste et le tou de voix fureut imités au point que sa mere en tressaillit. Un moment après, elle part d'un grand éclat de rire, tend son assiette en disaut, Oui, mon enfant, donne; tu es charmante. Et pnis elle se mit à manger avec une avidité qui me surprit. En la considérant avec attention, je vis de l'égarement dans ses yeux, et dans son geste un mouvement plus brusque et plus décidé qu'à l'ordinaire. Je l'empêchai de manger davautare; et je fis bieu, car une heure après elle cut nne violente indigestion qui l'ent infailliblement étouffée si elle eut continué de manger. Dès ce moment je résolus de supprimer tous ces jenx, qui pouvoient allumer son imagination au point qu'on u'en seroit plus maître. Comme on guerit plus aisément de l'affliction que de la folie, il vant mienx la laisser souffrir dayantage, et ne pas exposer sa raisou.

Voilà, mon cher, à-pen-près où nous eu sommes. Depuis le retour du baron, Claire monte chez lui tous les matins, soit tandis que j'y suis, soit quand j'eu sors: ils passent une henre ou deux ensemble, et les soius qu'elle lui rend facilitent un pen cenx qu'on prend d'elle. D'ailleurs elle commence à se rendre plus assidue auprès des enfants. Un des trois a cté malade, précisément celui qu'elle aime le moins. Cet accident lui a fait sentir qu'il lui reste des pertes, à faire, et lui a rendn le zele de ses devoirs. Avec tout cela elle n'est pas frooir au point de la tris-

308 LA NOUVELLE HÉLOISE.

ten e; les larmes ne coulent pas encore: on vous attend pour en repandre; c'est à vous de les essuyer. Vous devez m'entendre. Pensez au dernier conseil de Julie: il est venu de moi le premier, et je le crois plus que jamais atile et sage. Venez vous rétuir à tout ce qui reste d'elle. Son pere, son amie, son mari, ses eusants, tout vous attend, tout vous desire, vous êtes nécessaire à tous. Enfin, sans m'expliquer davontage, venez partager et guérir mes cunnis: je vous devrai peut-être plus que personne.

41

#### XII. DE JULIE À SAINT-PREUX.

Cette lettre étoit incluse dans la précédente.

It fant renoncer à nos projets. Tout est changé, mon hon ami, sonfirons ce changement sans murmure; il vient d'une mis l'un plus sage que nons. Nons songions à nons réunir : cette réunion n'étoit pas bonne. C'est un bienfait du ciel de l'avoir prévenne; sans doute il prévient des malheurs.

Je me suis long-temps fait illusion. Cette illusion me fut salutaire; elle se détruit au moment que je n'en ai plus hesoin. Vous m'avez crue guérie, et j'ai cru l'être. Rendons graces à celui qui fit durer cette erreur autant qu'elle étoit utile: qui sait si me voyant si près de l'abyme la tête ne m'eut point tourné? Qui, j'eus heau vouloir étouffer le premier sentiment qui m'a fait vivre, il s'est concentré dans mon cœur. B's vrèveille au moment qu'il n'est plus

à oraindre; il me soutient quand mes forces m'abandonnent; il me ranime quand je me meurs. Mon ami, je fais ect aveu sans honte; ce sentiment resté malgré moi fut involontaire: il n'a rien coûté à mon innocence; tout ee qui dépend de ma volonté fut pour mon devoir: si le cœur qui n'en dépend pas fut pour vous, ce fut mon tourment et non pas mon crime. J'ai fait ce que j'ai dù faire; la vertu me reste sans tache, et l'amont m'est resté sans tendod;

J'ose m'honorer du passé : mais qui m'eut pu répondre de l'avenir? Un jour de plus peut-être, et j'étois courable! Qu'étoit-ce de la vie entiere passée avec vous? Ouels dangers j'ai courns sans le savoir! à quels dangers plus grands j'allois être exposée! Sans doute je sentois pour moi les craintes que je crovois sentir pour vous. Toutes les épreuves ont été faites ; mais elles pouvoient trop revenir. N'ai-je pas assez vécu pour le bonheur et pour la vertu? One me restoit-il d'utile à tirer de la vic? En me l'ôtant le ciel ne m'ôte plus rien de regrettable, et met mon honneur à convert. Mon ami, je pars au moment favorable, contente de vous et de moi; le pars avec joie, et ce départ n'a rien de eruel. Après tant de sacrifices je compte pour peu celui qui me reste à faire ; ce n'est que mourir une fois de pius.

Je prévoir vostdouleurs; je les sens, vous restet à plaindre, je le sais trop; et le sentiment de votre affliction est la plus grande peine que j'emporte ave mot. Mais voyez aussi que de consolations je vous laigse! Que de sons à remplir envers celle qui vous fut chere vous font un devoir de vous conserver pour elle! Il vous reste à la servir dans la meilleure

### 330 LA NOUVELLE HÉLOISE.

partie d'elle-même. Vous ne perdez de Julie que ce que vous en avez perdu depuis long-temps. Tout ce qu'elle ent de meilleur vous reste. Venez vous réanir à sa famille. Que son cœur demeure au milieu de vous. Que tout ce qu'elle aima se-rassemble pour lui donner un nouvel être. Vos soins, vos plaisirs, votre amitié, tout sera son ouvrage. Le nœud de votre union formé par elle la fera revivre; elle ne mourra eu avec le dernier de tous.

Songez qu'il vous reste une autre Julie, et n'oubliez pas ce que vous lui devez. Chacun de vous va perdre la moitié de sa vie, unissez-vous pour conserver l'autre; c'est le seul moyen qui vous reste à tous deux de me survivre, en servant ma famille et mes en ants. Que ne puis-ie inventer des nœuds plus étroits encore pour unir tout ce qui m'est cher! Combien vous devez l'être l'un'à l'autre! Combien cette idée doit renforcer votre attachement mutuel! Vos objections contre cet engagement vont être de nouvelles raisons pour le former. Comment pourrez-vous jamais vous parler de moi sans vous attendrir ensemble? Non, Claire et Julie seront si bien confondues, qu'il ne sera plus possible à votre cœur de les séparer. Le sien vous rendra tout ce que vous aurez senti pour son amie; elle en sera la confidente et l'objet : veus serez heureux par celle qui vous restera, sans cesser d'être sidele à celle que vous anrez perdue ; et après tant de regrets et de peines, avant que l'âge de vivre et d'aimer se passe, vous aurez brûle d'un feu legitime et joui d'un bonheur inno-

C'est dans ce chaste lien que vous pourrez sans

distractions et saus craintes vous occuper des soins que je vous laisse, et après lesquels vous ne serez plus en peine de dire quel bien vous aurez fait icibas. Vous le savez, il existe un homme digne du bonheur auguel il ne sait pas aspirer. Cet homme est votre libérateur, le mari de l'amie qu'il vous a rendue. Seul, sans intérêt à la vie, sans attente de celle qui la suit, sans plaisir, sans consolation, sans espoir, il sera bientôt le plus infortuné des mortels. Vous lui devez les soins qu'il a pris de vous, et vous savez ce qui peut les reudre utiles. Souvenez-vous de ma lettre précédente. Passez vos jours avec lui. Que rien de ce qui m'aima ue le quitte. Il vous a rendu le goût de la vertu, montrez-lui-eu l'objet et le prix. Sovez chrétien pour l'engager à l'être. Le snecès est plus près que vous ne pensez: il a fait son devoir, je ferai le mieu, faites le vôtre; Dieu est juste; ma confiance ne me trompera pas.

Je n'ai qu'un mot à vous dire sur mes enfants. Je sais hien aussi que ces soins ue vous sentre leur éducation; mais je sais hien aussi que ces soins ue vous serout pas pénibles. Dans les moments de dégoût inséparables de cet emploi, dites-vous, ils sont les enfants de Julie; il ne vous coûtera plus rien. M. de Wolmar vous remettra les observations que j'ai faites sur votre mémoire et sur le caractere de mes deux fils. Cet écrit n'est que commeucé: je ne vous le doune pas pour regle, je le soumets à vos lumieres. N'en faites point des savants, faites-en des hommes bien-faisants et justes. Parlez-leur quelquefois de leur merce... vous savez s'ils lui étoient chers... Dites à Marcellin qu'il ne m'en coûta pas de mourir pour

## 332 L'A NOUVELLE HÉLOISE.

lui. Dites à son frere que c'étoit pour l'ii que j'aimois la vie. Dites leur... Je me sens fatiguée. Il faut finir cette lettre. En vous laissant mes enfants jo m'en sépare avec moins de peine; je crois rester avec cux.

Adien, adien, mon doux ami... Hélas! j'acheve de vivre comme j'ai commencé. J'en dis trop peut-étre en ce moment où le cœur ne déguise plus rien... Eh! pourquoi craindrois-je d'exprimer tout ce que je sens? Ce n'est plus moi qui te parle; je suis déja dans les bras de la mort. Quand tu verras cette letre, les vers rongeront le visage de ton amante, et aon cœur où tu ne seras plus. Mais mon ame existeroit-elle sans toi? sans toi quelle félicité goûterois-je? Non, je ne te quitte pas, je vais t'attendre. La vertu qui nous sépars sur la terre nous uniro dans le séjour éternel. Je meurs dans cette douce aitente: trop heurense d'acheter au prix de ma vie le droit de t'aimer toujours sans crime, et de te le dire encore une fois.

WITH -- WING PORRE A STATE PRESE

AIII. DE RADIAC DONNE A VALLE

J'APPRENDS que vous commencez à vons remettre assez pour qu'on puisse espèrer de vous voir bientôt ici. Il faut, mon ani, faire effort sur votre foiblesse; il faut tâcher de passer les monts avant que l'hiver acheve de vous les fermes. Vous trouverez en ce pays l'air qui vous convient; vous n'y vertez que : douleur et tristesse, et peut-être l'affiction com-

mune sera-t-elle un soulagement pour la vôtre. La mienne pour s'exhaler a besoin de vous : moi seule ie ne puis ni pleurer, ni parler, ni me faire entendre. Wolmar m'entend, et ne me répond pas. La douleur d'un pere infortuné se concentre en luimême ; il n'en imagine pas une plus cruelle ; il ne la sait ni voir ni sentir : il n'y a plus d'épanchement pour les vieillards. Mes enfants m'attendrissent et ne savent pas s'attendrir. Je suis seule au milieu de tout le monde: un morne silence regne autour de moi. Dans mon stupide abattement je n'ai plus de commerce avec personne; je n'ai qu'assez de force et de vie pour sentir les horreurs de la mort. O venez, venez, vons qui partagez ma perte, venez partager mes d'ouleurs; venez nourrir mon cœur de vos regrets, venez l'abreuver de vos larmes : c'est la seule consolation que je puisse attendre, c'est le seul plaisir qui me reste à goûter.

Mais avant que vous airiviez et que j'apprenne votre avis sur un projet dont je sais qu'on vous a parlé, il est bon que vous sachiez le mien d'avance. Je suis ingénue et franche, je ne veux rien vous dissimuler. J'ai ende l'amour pour vous, je l'avoue; peut-être en ai-je encore, peut-être en aurai-je ton-jours; je ne le sais ni ne le veux savoir. On s'en doute, je ne l'ignore pas; je ne m'en fâche ni ne m'en soucie. Mais voici ce que j'ai à vous dire et que vous devez bien retenir; c'est qu'un homme qui fut aimé de Julie d'Etange, et pourroit se résoudre à en épouser une autre, n'est à mes yeux qu'un indigneet un lâche que je tiendrois à déshonneur d'avoir ponr ami: et quant à moi, j'e vous de

## 334 LA NOUVELLE HÉLOISE.

clare que tout homme, quel qu'il puisse être, qui désormais m'osera parler d'amour, ne m'en reparlera de sa vie.

Songez aux soins qui vous attendent, aux devoirs qui vous sout imposés, à celle à qui vous les avez promis. Ses enfants se forment et grandissent, son perese consume insensiblement, son maris inquiete et s'agite. Il a besu faire, il ne peut la croire anantie; son œur, malgré qu'il en ait, se révolte contre sa vaiue raison. Il parle d'elle, il lui parle, il soupire. Je crois déja voir s'accomplir les voux qu'elle a faits tant de fois; et c'est à vous d'achever ce grand ouvrage. Quels motifs pour vous attierr ici l'un et l'autre! Il est bien digne du générenx Edonard que nos malheurs ne lui aient pas fait chauger de résolution.

Venez donc, chers et respectables amis, venez vous reunir à tout ce qui reste d'elle. Rassemblons tout ee qui lui fut cher. Que son esprit nous anime, que son cœur joigne tous les nôtres; vivons toujours sous ses yeux. J'aime à croire que du lieu qu'elle habite, du séjour de l'éternelle paix, cette ame encore aimante et sensible se plait à revenir parmi nous, à retrouver ses amis pleins de sa mimoire, à les voir imiter ses vertus, à s'entendre honorer par eux, à les sentir embrasser sa tombe et gemir en je onon ant son nom. Non, elle n'a point quitté ces lieux qu'elle nous rendit si charmants; ils sont encore tout remplis d'elle. Je la vois sur chaque objet, je la sens à chaque pas, à chaque instant du jour j'entends les accents de sa voix. C'est ici qu'elle a vécu; c'est ici que repose sa cendre...

la moitié de sa cendre, Deux fois la semaine, en allant au temple... j'apperçois... j'apperçois le lieu triste et respectable... Beauté, c'est donc là ton dernièra sile!.. Confiance, amitié, vertūs, plaisirs, folàtres jeux, la terre a tout englouti... Je me sens entrainée... j'approche en frissonnant... je crains de fouler cette terre sacrée... je crois la sentir palpitec et frémir sous mes pieds... j'entends murmurer une voix plaintive!... Claire! o me clui? où se - tu? que fais-tu loin de ton amie?.. Son cercueil ne la contient pas tout entiere... il attend le reste de ta proie... il ne l'attendra pas long-temps (?).

FIN DE LA SIXIEME ET DERNIERE PARTIE.

<sup>(1)</sup> En achevant de relire ce recueil, je crois voir pourquoi l'intéret, tout foible qu'il est, m'en est si agréable, et le sera, je pense, à tout lecteur d'un bon naturel · c'est qu'au moins ce foible intérêt est pur et sans mélange de peine ; qu'il n'est point excité par des noirceurs, par des crimes, ni mêlé du tourment de hair. Je ne saurois concevoir quel plaisir on peut prendre à imaginer et composer le personnage d'un scélérat, à se mettre à sa place taudis qu'on le représente, à lui prêter l'éclat le plus imposant. Je plains beaucoup les auteurs de tant de tragédies pleines d'horreurs, lesquels passent leur vie à faire agir et parler des gens qu'on ne pent écouter ni voir sans souffrir. Il me semble qu'on devroit gémir d'être condamné à un travail si cruel,: ceux qui s'en font un amusement doivent être bien dévorés du zele de l'utilité publique! Pour moi, j'admire de bon cœur lenrs talents et leurs beaux génies , mais je remercie Dieu de ne me les avoir pas donnés.

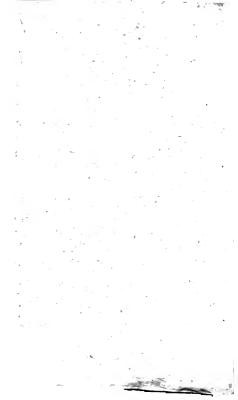

# LES AMOURS

DE

## MYLORD EDOUARD BOMSTON.

Les bizarres aventures de mylord Edouard à Rome étoient trop romanesques pour pouvoir être mêlées avec celles de Julie saus en gâter la simplicité. Je me contenterai donc d'en extraire et abréger ici ce qui sert à l'intelligence de deux ou trois lettres où il en est question.

Mylord Edouard, dans ses tournées d'Italie, avoit fait connoissance à Rome avec une fenine de qualité, Napolitaine, dont il ne tarda pas à devenir fortement amoureux: elle, de son côté, conçut pour lui une passion violente qui la dévora le reste de sa vie, et finit par la mettre au tombean. Cet homme, âpre et peu galaut, mais ardent et sensible, extrême et grand en tout, ne pouvoit guere inspirer ni sentit d'attachement médiocre.

Les principes stoïques de ce vertueux Ançlais inquiétoient la marquise. Elle prit le parti de se faire passer pour veuve duraut "absence de son nari; ce qui lui fnt aisé, parcequ'ils étoient tous deux étrangers à Rome, et que le marquis servoit dans lestroupes de l'empereur. L'amoureux Edouard ne tarda pas à parler de mariage. La marquise allé-xour. Mixoiss. 4.

gua la différence de religion et d'autres prétextes. Eufin ils incrent ensemble un commerce intime et libre, jusqu'à ce qu'Édouard, ayant découvert quele mari vivoit, voulut rompre avec elle, après l'avoir accablée des plus vifs reproches, outré de se trouver coupable sans le savoir d'un crime qu'il avoit en horreur.

La marquise, femme sans principes, mais adroite et pleine de charmes, n'épargna rien pour le retenir, et en vint à bout. Le commerce adultere fut supprimé, mais les lisisons continuerent. Tout indigne qu'elle étoit d'aimer, elle aimoit pourtant: il fallut consentir à voir sans fruit un homme adore qu'elle ne pouvoit conserver autrement; et cette barriere volontaire irritant l'amour des deux côtés. il en devint plus ardent par la contrainte. La marquise ne négligea pas les soins qui pouvoient faire onblier à son amant ses résolutions : elle étoit seduisante et belle. Tout fut inutile : l'Anglais resta ferme ; sa grande ame étoit à l'épreuve. La premiere de ses passions étoit la vertu : il eût sacrifié sa vie à sa maîtresse, et sa maîtresse à son devoir. Une fois la séduction devint trop pressante : le moven qu'il alloit prendre pour s'en délivrer retint la marquise et rendit vains tous ses pieges. Ce n'est point parceque nous sommes foibles, mais parceque nous sommes lâches, que nos sens nous subjuguent toujours. Quiconque craint moins la mort que le crime n'est jamais force d'être criminel.

Il y a peu de ces ames fortes qui entra nent les autres et les élevent à leur sphere; mais il y en a. Celle d'Edouard étoit de ce nombre. La marquise DE MYLORD EDOUARD. 339 espéroit le gaguer; c'étoit lui qui la gagnoit insensiblement. Quaud les leçons de la veriu prenoient

blement. Quand les leçons de la veriu prenoient dans sa-houche les acceuts de l'amour, il la ion-choit, il la faisoit pleurer; ses seux sacrés animoient cette ame rampante; un sentiment de justice et d'honneur y portoit son charme étranger; le vrai beau commençoit à lui plaire; si le méchau, pouvoit changer de nature, le cœur de la marquise en auroit

changé.

L'amour seul profits de ces émotions légeres; il en acquit plus de délicatesse. Elle commença d'aimer avec générosité: avec un tempérament ardent, et dans un climat où les seus out tant d'empire, elle oublia ses plaisirs pour songer à ceux de son amant, et ne prouvant les partager, elle voulut au moins qu'il les tint d'elle. Teile jut de sa part l'interprétation favorable d'une démarche où son caractere et celui d'Edouard, qu'elle connoissoit bien, pouvoient jaire trouver au raffinement de sédaction.

Elle n'épargna ni soins ni dépense pour faire checher dans iout Rome une jeune personne facile et sûre : on la trouva non sans peine. Un soir, aprês un entretien fort tendre, elle la lui présenta : Disposezen, lui dit-elle avec un sourire, qu'elle jouisse du prix de mon amour; mais qu'elle soit la seule : c'est assez pour moi si quelquefois auprès d'elle vous sonjez à la main dont vous la tenez. Elle von-lut sortir; Edouard la retint. Arrêtez, lui dit-il; si vons me croyez assez lâche pour profiter de votre offre dans votre propre maison, le sacrifice n'est pas d'un grand prix, et je ne vaux pas la peine

d'être heancoup regretté. Paisque vous ne devez pas être à moi, je souhaite, dit la marquise, que vous ne soyez à personne; mais si l'ambur doit perdre aes droits, souffrez au moins qu'il en dispose. Pêprujoui omo hienfait vous est-ti à chinge? avez-vous peur d'être un ingrat? Alors elle l'obligea d'accepter l'adresse de Lsure (c'etoit le nom de la jeune personne), et lui fit jurer qu'il s'abstiendroit de tout autre commerce. Il dut être touché, il le fut. Sa recounoissance lui donua plus de peine à contenir que son anour; et ce fut le piege le plus dangereux que la marquise lui ait tendu de sa vie.

Extrême en tout, aiusi que son amant, elle fit souper Laure avec elle, et lui prodigua ses caresses, comme pour jouic avec plus de pompe du plus grand sacrifice que l'amour ait jamais fait. Edouard pénétré se livroit à ses transports; son ame émue et sensible s'exhaloit dans ses regards, dans ses gestes; il ne disoit pas un mot qui ne fût l'expression de la passion la plus vive. Laure étoit char mante; à peine la regardoit-il. Elle n'imita pas cette indifférence; elle regardoit et voyoit, dans le vrai tableau de l'auour, un objet tout nouveau pour elle.

Après le souper la marquise renvoya Laure, et resta seule avec son amant. Elle avoit compté sur les dangers de ce tête-à-tête; elle ue s'étoir pas trompée eu cela: mais comptant qu'il y succomberoit, elle se trompa: tonte son adresse ne fit que rendre le triomphe de la vertu plus éciatant et plus don-loureux à l'un et à l'aure. C'est à cette soirée que

## DE MYLORD ÉDOUARD.

scrapporte, à la fin de la quatrieme partie de Julie, l'admiration de Saint-Preux pour la force de son ami.

Edouard étôit vertaenx, mais homme: il avoit tonte la simplicité du véritable honneur, et rien de ces fausses bienséances qu'on lui substitue, et dont les gens du monde font si grand cas. Après plusieurs jours passès dans les mèmes transports près de la marquise, il sentit augmenter le péril; et prèt à se laisser vaincre, il aima mieux manquer de délicatesse que de vertu : il fut voir Laure.

Elle tressaillit à sa vue. Il la trouva triste; il entreprit de l'egyer, et ne crut pas avoir hesoin de beancoup de soins pour y réussir. Cela ne lui fut pas si facile qu'il l'avoit cru. Ses enresses furent mal reçnes, ses offres furent rejetées d'un air qu'on ne prend point en disputant ce qu'on vent accorder.

Un accueil aussi ridicule ne le rebuta pas, il Tirrita. Devoit-il des égards d'enfant à une fille de cet ordre? Il usa sans ménagement de ses droits. Laure, malgré ses cris, ses pleurs, sa résistance, se sentant vaincue, fait un effort, s'élance à l'autre extremité de la chambre, et lui crie d'une voix animée: Tuez-moi si vons voulez; jamais vous ne me toucherex vivante. Le geste, le regard, le ton, n'étoient pas équivoques. Eddourd, dans un étonnement qu'on ne peut concevoir, se calme, la prend par la main, la fait asseoir, s'asied à côté d'elle, et la regardant sans parler, attend froidement le dénouement de cette comédic.

Elle ne disoit rien; elle avoit les youx baissés,

sa respiration étoit inégale, son cour palpitoit, et tout marquoit en elle une agitation extraordinaire. Edonard rompit enfin le silence pour lui demander ce que significit cette étrange sceue. Me serois-ie trompé? lui dit.il : ne seriez - vous point Lauretta Pisana? Plût à Dieu! dit-elle d'une voix tremblaute. Quoi douc! reprit-il avec un sourire moqueur, auriez-vous par hasard changé de métier? Non, dit Laure ; je suis toujours la même ; on ne revient plus de l'état où je suis. Il trouva dans ce tour de phrase, et dans l'accent dont il fut prououce. quelque chose de si extraordinaire, qu'il ne savoit plus que penser, et qu'il crut que cette fille étoit devenue folle. Il continua : Pourquoi donc, charmante Laure, ai-je seul l'exclusion? Dites-moi ce qui m'attire votre haine. Ma haine! s'écria-t-elle d'un ton plus vif. Je u'ai point aimé ceux que i'ai recus: je pnis souffrir tout le moude hors vons seul.

Mais pourquoi cela? Laure, expliquez-vous mienx, je ne vous eutends point. Eh! m'entends-je moi-mem? Tout ce que je sais, c'est que vous ne me toucherez jamais....... Nou, s'ecria-t-elle encore avec emportement, jamais vous ne me toucherez. En me seutant dans vos bras je songerois que vous n'y tenez qu'une fille publique, et j'en mourrois de rage.

Elle s'animoit eu par ant. Edouard apperent dans ses yenx des signes de douleur et de désespoix qui l'attendrirent. Il prit, avec des manieres moins, méprisantes, un tou plus honnête et plus caressant, Elle se cachoit le visage; elle évitoit ses regards. Il lui prit la main avec un air affectueux. A peine elle senit cette main qu'elle y porta la bouche et la pressa de ses levres en poussant des sanglots et versant des torreurs de larmes.

Ce langage, quoiqu'assez clair, u'étoit pas précis. Edouard ne l'amena qu'avée peine à lui parler plus nettement. La pudenr éteinte étoit revenue avec l'amour, et Laure n'avoit jamais prodigué sa personue avec tant de houte qu'elle en ent d'avoure qu'elle aimoit.

A peine cet amour étoit-il ué qu'il étoit déja dans toute sa force. Laure étoit vive et sensible . assez helle pour faire uue passion, assez teudre pour la partager; mais veudue par d'indignes parents dès sa premiere jeunesse, ses charmes, souillés par la débanche, avoient perdu leur empire. Au sein des honteux plaisirs l'amour suvoit devaut elle : de malheureux corrupteurs ne pouvoient ni le sentir ni l'inspirer. Les corps combustibles ne brûlent point d'enx-mêmes ; qu'une étincelle approche, et tout part. Ainsi prit seu le cœur de Laure aux transports de ceux d'Edonard et de la marquise. A ce nouveau langage elle sentit un fremissement délicieux : elle prêtoit une oreille attentive ; ses avides regards ne laissoient rieu échapper. La flamme humide qui sortoit des yeux de l'amant pénétroit par les siens jusqu'au fond du cœur ; un sang plus brûlant couloit dans ses veines ; la voix d'Edouard avoit un accent qui l'agitoit ; le seutiment lui sembloit peint dans tous ses gestes ; tous ses traits auimes par la passion la lui faisoient ressentir. Ainsi la premiere image de l'amour lui fit aimer l'objet qui la lui avoit

offerte. S'il n'eût rien senti pour une autre, peutêtre n'eût-elle rien seuti pour lui.

Toute cette agitation la suivir chezelle. Le trouble de l'amour naissant est toujours doux. Son premier mouvement fut de se livrer à ce nouveau charme; le second fut d'ouvrir les yeux sur elle. Pour la premiere fois de sa vie elle vit son état; elle en eut horreur. Tout ce qui nourrit l'espérance et les desirs des amants se tournoit en désespoir dans sou ame. La possession de ce qu'elle aimoit n'offroit à ses yeux que l'opprobre d'une abjecte et vile créature, à laquelle on prodigue son mépris avec ses caresses; dans le prix d'un amour heureux elle uc vit que l'infâme prostitution. Ses tourments les plus insupportables lui venoient ainsi de ses propres desirs. Plus il lui étoit aisé de les satisfaire, plus son sort lui sembloit affreux ; sans honneur , saus espoir , sans ressources, elle ne connut l'amour que pour eu regretter les délices. Aiusi commencerent ses longues peines, et finit sou bonheur d'un momeut.

La passion naissante qui l'humilioit à ses propres yeux l'élevoit à ceux d'Edouard. La voyant capable d'aimer, il ne la méprisa plus. Mais quelles consolations pouvoit-elle attendre de lui? quel sentiment pouvoit-il lui marquer, si ce n'est le foible intérêt qu'un cœur honnète, qui n'est pas libre, peut prendre à un objet de pitié qui u'a plus d'honneur qu'assez pour sentir sa honte?

Il la consola comme il put, et promit de la venir revoir. Il ne lui dit pas un mot de son etat, pas même pour l'exhorter d'eu sortir. Que servoit d'augmenter l'estroi qu'elle en avoit, puisque cet effroi même la faisoit désespèrer d'elle? Un seul mot sur un tel sujet tiroit à conséquence et sembloit la rapprocher de lui : c'étoit ce qui ne pouvoit jamais être. Le plus grand malheur des métiers infames est qu'on ne gagne rien à les quitter.

Après une seconde visite, Edouard, n'oubliant pas la magnificence anglaise, lui envoya un cabinet de laque et plusienrs bijoux d'Angleterre. Elle lui reavoya le tout avec ce billet:

« J'ai perdu le droit de refuser des présents : j'ose » pourtant vous renvoyer le vôtre; ear peut - être, « n'aviex-vons pas dessein d'en faire un signe de » mépris. Si vous le renvoyez encore, il faudra que « je l'accepte: mais vous avez une bien cruelle gé-» irensité.»

Edonard fut frappé de ce billet : il le tronyoit à la fois humble et fier. Sans sortir de la bassesse de son (tat, Laure y montroit une sorte de dignité. C'étois presque esfacer son opprobre à force de s'en avilir. Il avoit cessé d'avoir du mépris pour elle ; il commença de l'estimer. Il continua de la voir sans plus parler de présent; et s'il ne s'honora pas d'ètre aimé d'elle, il ne put s'empêcher de s'en applaudir.

Il ne cacha pas ses visites à la marquise: il u'avoit nulle raison de les lui cacher; et c'eût été de sa part une ingratitude. Elle en voulut savoir davantage. Il jura qu'il n'avoit point touché Laure.

Sa modération eut un effet tout cou raire à celuiqu'il en attendoit. Quoi l's écria la marquise en fureur, vous la voyézet ne la touchez point! Qu'allezvous donc faire chez elle? Alors s'éveilla cette ja lonsie infernale qui la fit cent fois attenter à la vie de l'un et de l'autre, et la consuma de rage jus qu'an moment de sa mort.

D'autres circonstances acheverent d'allumer cette passion furieuse, et rendirent cette femme à son vival caractère. J'ai déja remarqué que, daus son interre probité, Edouard manquoit de délicatesse. Il nt à la marquise le même présent que lui avoit renvoyé Laure. Elle l'accepta, non par avarice, mais parcequ'ils étoient sur le pied de s'en faire l'un à l'autre; échange auquel à la vérité la marquise ne perdoit pas. Malheureusement elle vint à savoir la prémiere destination de ce présent, et comment il lui étuit revenu. Je n'ai pas besoin de dire qu'à l'instant tout fut brisé et jeté par les fenêtres. Qu'on juge de ce que dur'bentir en pareil cas une ma tresse jalouse et une temme de qualité.

Cependant plus Laure senioit sa honte, moins elle tentoit de s'en delivrer: elle y restoit par desespoir; et le dédaiu qu'elle avoit pour elle-même rejaillissoit sur ses corrapteurs. Elle n'étoit pas fiere: quel droit eût-elle eu de l'ètre? mais un profond sentiment d'ignominie qu'on voudroit en vain reponsser, l'affreuse tristesse de l'opprobre qui ac sent et ne peut se fuir, l'indignation d'un coent qui s'honore encore et se sent à jamais déshonoré; tout versoit le remords et l'ennui sur des plaisirs abhorrés par l'amour. Un respect étranger à ces ames viles leur faisoit oublier le ton de la debauche, un trouble, involontaire empoisounoit leurs transports; et, touchés du sort de leur victime, ils s'en setournojent pleurent sur elle et rougissant d'eux.

#### DE MYLORD ÉDOUARD.

Lá doulenr la consumoit. Edouard, qui peupea la premoit en amitié, vit qu'elle n'étoit que trop
affigée, ve qu'il failoit plutôt la ranimer que l'abattre. Il la voyoit, c'étoit déja beaucoup pour la
consoler. Ses entretieus firent plus, ils l'encouragerent; ses discours cleves et grands rendoient à
son ame accablée le ressort qu'elle avoit perdu.
Quel effet ne faisoient-ils point partant d'une houche aimée, et pénétrant dans on cœur bien né que
le sort livroit à la honte; mais que la nature avoit
fait pour l'honnéteté? C'est dans ce cœur qu'ils
trouvoient de la prise et qu'ils portoient avec fruit
les lecons de la vertu.

Par ces soins bienfaisants il la fit enfin mieux penser d'elle. S'il n'y a de flétrissure éternelle que celle d'un cœur corrompu, je sens en moi de quoi ponvoir ef acer ma honte : je serai toujours meprisce, mais je ne mériterai plus de l'être, je ne me menriserai plus. Echappée à l'horreur du vice . celle du mépris m'en sera moins amere. Eh! que m'importent les dédains de toute la terre quand Edouard m'estimera? Qu'il voie son ouvrage et qu'il s'y complaise : seul il me dédommagera de tout. Quand l'honneur n'y gagneroit rien, du moins l'amour y gagnera. Oui, dounons au cœur qu'il enflamme une habitation plus pure. Sentiment délicieux! je ne profanerai plus tes transports. Je ne puis être heureuse ; je ne le serai jamais , je le sais. Hélas! je suis indigne des caresses de l'amour ; mais je n'en souffrirai jamais d'autres.

Son état étoit trop violent pour pouvoir durer; mais quand elle tenta d'en soitir, elle y trouva des

difficultés qu'elle n'avoit pas prévues. Elle éprouva que celle qui renonce au droit sur sa personne ne le recouvre pas comme il lui plait, et que l'honneur est une sauve-garde civile qui laisse bien foibles ceux qui l'ont perdu. Elle ne trouva d'autre parti pour se retirer de l'oppression que d'aller brusquement se jeter dans un couvent, et d'abandonner sa maison presque au pillage; car elle vivoit dans une opulence commune à ses pareilles, sur-tout en Italie, quand l'age et la figure les font valoir. Elle n'avoit rien dit à Bomston de son projet, trouvant une sorte de bassesse à en parler avant l'exécution. Quand elle fut dans son asile, elle le lui marqua par un billet, le priant de la protéger contre les gens puissants qui s'intéressoient à son désordre et que sa retraite alloit offenser. Il courut chez elle assez tot pour sauver ses effets. Quoign'étranger dans Rome, un grand seigneur considéré, riche, et plaidant avec force la cause de l'honnêteté, y tronva bientôt assez de crédit pour la maintenir dans son convent, et même l'y faire jouir d'une pension que lui avoit lai sée le cardinal auquel ses parents l'avoient vendue.

Il fut la voir. Elle étoit belle; elle aimoit; elle étoit pénitente; elle lui devoit tont ce qu'elle alloit être. Que de titres pour toncher un cœur comme le sien! Il vint plein de tous les sentiments qui peuvent porter au bien les cœurs sensibles; il n'y manquoit que celui qui pouvoit la rendre heureuse, et qui ne dépendoit pas de lui. Jamais elle n'en avoit tant espéré; elle étoit transportée; elle se sentoit déja dans l'état auquel on remonte si rarement. Elle

### DE MYLORD ÉDOUARD. '345

disoit: Je suis honnête; un homme vertueux s'intéresse à moi : Amour, je ne regrette plus les pleurs, les soupirs'que tu me coûtes, tu m'as deja payée de tout. Tu fis ma force, et tu'fais ma récompense; en me faisant ainner mes devoirs, tu deviens le premier de tous. Quel bonheur n'étoit réservé qu'à moi seule! C'est l'amour qui m'élève et m'honore; c'est lui qui m'arrache au crime; 3º l'opprobre; il ne peut plus sortir de mon cœur qu' avec la vertu. O Edouard! quand je redeviendrai méprisable j'aurai cessé de t'aimer.

Cette retraite fit du bruit. Les ames basses, qui jugent des autres par elles-mêmes, ne purent imaginer qu'Edouard n'eût mis à cette affaire que de l'intérêt et de l'honnèteté. Laure étoit trop aimable pour que les soins qu'un homme prenoit d'elle ne fossent pas toujours suspects. La marquise, qui avoit ses espions, fut instruite de tout la premiere; et ses emportements qu'elle ne put contenir acheverent de divulguer son intrigue. Le bruit en parvint au marquis jusqu'à Vienne; et l'hiver suivant it vint à Rome chercher un coup d'épée pour rétablir son honneur, qui n'y gagna rien.

Ainsi commencerent ees doubles liaisons qui, dans un pays comme l'Italie, exposerent Edouard à mille périls de toute espece; tantôt de la part d'un militaire outragé; tantôt de la part d'une femme jalouse et vindicative; tantôt de la part de ceux qui s'étoient attachés à Laure, et que sa perte mit en fureur. Liaisons bizarres s'îl en fut jamāis, qui, l'environnant de périls sans utilité, le partageoient entre deux maîtresses passionnées sans en nouvoir xouv, mictores. 4.

possèder ancune; refusé de la courtisanne qu'il n'aimoit pas, refusant l'honnète feume qu'il adoroit; toujours vertueux, il est vrai, mais croyant toujours zervir la sagesse en n'écontant que ses passions.

Il n'est pas aisé de dire quelle espece de sympathie pouvoit noir deux caracteres si opposés que ceux d'Edouard et de la marquise: mais, malgré la différence de leurs principes, ils ne purent jamais se détacher parsaitement l'un de l'autre. On peut inger du deses oir de cette femme emportée quand elle crut s'être donné une rivale, et quelle rivale! par son imprudente générosité. Les reproches, les dédains; les outrages, les menaces, les tendres caresses, tout fut employé tonr-à-tour pour détacher Edonard de cet indigne commerce, où jamais elle ne put croire que son cœur n'eût point de part. Il demeura ferme; il l'avoit promis. Laure avoit borné son espérance et son bonheur à le voir quelquesois. Sa vertu naissante avoit besoin d'appui : elle tenoit à celui qui l'avoit fait naître; c'étoit à lui de la soutenir. Voilà ce qu'il disoit à la marquise, à lui-même, et peut-être ne se disoit-il pas tout. Où est l'homme assez sévere pour fuir les regards d'un objet charmant qui ne lui demande que de se laisser aimer? où est celui dont les larmes de deux beaux yenx n'enflent pas un pen le cœur honnète? où est l'homme bienfaisant dont l'utile amour-propre n'aime pas à jouir du fruit de ses soins? Il avoit rendu Laure trop estimable pour ne faire que l'estimer.

La marquise, n'ayant pu obtenir qu'il cessat de voir cette infortunée, devint furiense. Saus avoir le

#### DE MYLORD ÉDOUARD.

courage de rompre avec lui, elle le prit dans nne espece d'horrenr. Elle frémissoit en voyant entrer son carrosse, le bruit de ses pas en montant l'escalier la faisoit palpiter d'effroi. Elle étoit prête à se tronver mal à sa vue. Elle avoit le cœnr serré tant qu'il restoit auprès d'elle; quand il partoit, elle l'accabloit d'imprécations ; sitôt qu'elle ne le voyoit plus, elle pleuroit de rage; elle ne parloit que de vengeance; son dépit sanguinaire ne lui dictoit que des projets dignes d'elle. Elle fit plusieurs fois attaguer Edonard sortant da couvent de Laure ; elle lui tendit des pieges à elle-même pour l'en faire sortir et l'enlever. Tout cela ne put le guérir. Il retournoit le lendemain chez celle qui l'avoit voulu faire assassiner la veille : et toujours avec son chimérique projet de la rendre à la raison, il exposoit la sienne, et nourrissoit sa foiblesse du zele de sa vertu.

An bour de quelques mois, le marquis, mal gaéri de sa blessure, mourut en Allemagne, peut-être de douleur de la manvaise conduité de sa femme. Cet évènement, qui devoit rapprocher Edouard de la marquise, ne servit qu'à l'en éloigner encore plus. Il ni trouva tant d'empressement à mettre à profit sa liberté recouvrée, qu'il frémit de s'en prévaloir. Le seul donte si la blessure du marquis n'avoit point contribué à sa mort effraya son œur et fit taire ses clesirs. Il se disoit: Les droits d'un époux meurent avec lui pour tont autre, mais ponr son meurtrier ils lui survivent et deviennent inviolables. Quand l'humanité, la vertu, les lois, ne prescriroient rien sur ce point, la raison seule ne nous dit-elle pas que les plaisirs attachés à la reproduction des hommes

ne doivent point être le prix de leur sang? sans quoi les moyens destinés à nous donner la vie seroient des sources de mort, et le genre humain périroit par les soins qui doivent le conserver.

Il passa plusieurs années ainsi partagé entre deux maîtresses : flortant sans cesse de l'une à l'autre : souvent voulant renoncer à tontes deux et n'en pouwant quitter aucune ; reponssé par cent raisons . rappelé par mille sentiments, et chaque jour plus serre dans ses liens par ses vains efforts pour les rompre; cedant tantôt au penchaut et tantôt au devoir : allant de Londres à Rome et de Rome à Londres, sans pouvoir se fixer nulle part; toujours ardent, vif, passionné, jamais foible ni coupable, et fort de son ame grande et belle quand il pensoit ne l'être que de sa raison; enfin tous les jours méditant des folies, et tous les jours revenant à lui : prêt à briser ses indigues fers. C'est dans ses premiers moments de degoût qu'il faillit s'attacher à Julie : et il paroît sûr qu'il l'eût fait s'il n'eût pas trouvé la place prise.

Cependant la marquise perdoit tonjours du terrain par ses vices; Laure en gagnoit par aes vertus. Au anrplus la constance étoit égale des deux côtes; mais le merite n'etoit pas le même; et la marquise, aville, dégradée par tant de crimes, finit par donn, e à son amour sans espoir les suppléments que n'avoit pu appoiter celui de Laure. A chaque voyage Bonston trouvoit à celle-ci de nouvelles perfections: elle avoit appris l'anglais, elle avoit par controuvoit de celle de la controut pu s'instruisoit dans toutes les connoissances qu'il pa-

### DE MYLORD ÉDOUARD. 35

roissoit aimer; elle cherchoit à mouler son ame sur la sienne, et ce qu'il y restoit de sou fonds ne la déparoit pas. Elle étoit encore dans l'âge où la beauté croît avec les années. La marquise étoit dans celui où elle ne fait plus que décliner; et quoiqu'elle cût ce ton du sentiment qui plaît et qui tonche qu'elle parlat d'humauité, de sidélité, de vertus, avec grace, tout cela devenoit ridicule par sa conduite, et sa réputation démentoit tous ces beanx discours. Edouard la connoissoit trop pour en espérer plus rien : il s'en détachoit insensiblement sans pouvoir s'en détacher tont-à-fait; il s'approchoit toujours de l'indifféreuce sans pouvoir jamais y arriver; son cour le rappeloit sans cesse chez la marquise; ses pieds l'y portoient sans qu'il y songeât. Un homme sensible n'oublie jamais, quoi qu'il fasse, l'intimité dans laquelle ils avoient véen. A. force d'intrigues, de ruses, de noirceurs, elle parvint enfin à s'en faire mépriscr ; mais il la méprisa sans cesser de la plaindre, sans pouvoir jamais oublicr ce qu'elle avoit fait pour lui ni ce qu'il avoit senti pour elle.

Ainsi dominé par ses habitudes encore plus que par ses penchants, Edouard ne pouvoit rompre les attachements qui l'attivoient à Rome. Les douceurs d'un ménage henreux lui firent desirer d'en établir un semblable avant de vieillir. Quelquefois il se taxoit d'injustice, d'ingratitude même envers la marquise, et n'imputoit qu'à sa passion les vices de son caractere; quelquefois il oublioit le premier état de Laure, et son cour franchissoit sans y songer la barriere qui le séparoit d'elle. Toujours cher-30.

### 354 LES AMOURS DE MYLORD ÉDOUARD.

chant dans sa raison des excuses à son penchant, it se fit de son dernier voyage un motif pour éprouver son ami, sans songer qu'il s'exposoit lui-même à une épreuve dans laquelle il auroit succombé sans lui.

Le succès de cette entreprise et le dénonement des scenes qui s'y rapportent sont détaillés dans la XIIº lettre de la Ve partie, et dans la IIIº de la VIº, de maniere à n'avoir plus rien d'obscur à la suite de l'abrégé précédent. Edouard, aimé de deux maîtresses sans en posséder aucune, paroit d'abord dans une si uation risible: mais sa vertu lui donnoit en lui-même une jouissance plus donce que celle de la beaute, et qui ne s'épuise pas comme elle. Plus heureux des p'aisirs qu'il se refusoit que le voluptueux n'est de ceux qu'il goûte, il aima plus longtemps, resta libre, et jouit mieux de la vie que ceux qui l'usent. Aveugles que nous sommes, nous la passons tous à courir après nos chimeres. Eh! ne saurons-nous jamais que de toutes les folies des hommes il n'y a que celles du juste qui le rendent henrenx?

FIN DES AMOURS DE MILORD ÉDOUARD.

### LETTRE

м....

Montmorenci, .... 1760.

Le mot propre me vient rarement, et je ne le regrette guere en écrivant à des lecteurs aussi clairvoyants que vous. La préface (1) est imprimée; ainsi je n'y puis plus rien changer. Je l'ai déja cousue à la premiere partie; je l'en détacherai pour vous l'envoyer, si vons voulez : mais elle ne contient rien dont je ne vous aie deja dit ou écrit la substance ; et j'espere que vous ne tarderez pas à l'avoir avec le livre même, car il est en route, Malheureusement mes exemplaires ne viennent qu'avec ceux du libraire : j'espere pourtant faire en sorte que vous ayez le vôtre avant que le livre soit public. Comme cette préface n'est que l'abrègé de celle dont je vous ai parlé, je persiste dans la pensée de donner celle-ci à part ; mais j'y dis trop de bien et trop de mal du livre pour la donner d'avance : il faut lui laisser faire son effet bon ou mauvais de luimême, et puis la donner après.

Quant aux aventures d'Edouard, il seroit trop tard, puisque le livre est imprimé; d'ailleurs, craignant de succomber à la tentation, j'en ai jeté les eahiers au feu, et il n'en reste qu'un conrt extrait que j'en ai fait pour madame la maréchale de Luxembourg, et qui est entre ses mains.

<sup>(1)</sup> Celle de la Nouvelle Héloise.

A l'égard de ce que vons me dites de Wolmar, et du danger qu'il peut faire courir à l'éditeur. cela ne m'effraie poiut: je suis sûr qu'on ne m'inquiétra jamais justement, et c'est une folie de vouloir se précautionner contre l'injustice. Il reste là-dessus d'importantes vérités à dire, et qui doivent être dites par un croyant. Je serni ce croyant-là; et, si je n'ai pas le taleut mécessaire, j'anrai du moins l'intrépidité. A Dieu ne plaise que je venillé béranler cet arbre sacré que je respecte, et que je voudrois cimenter de mon sang! mais j'en vondrois bien ôter-les brunches qu'on y a greffées, et qui portent de si mauvais fruits.

Quoique je n'aie plus recu de nouvelles de mon libraire depuis la deraiere feuille, je crois son envoi en route, et j'estime qu'il arrivera à Paris vers Noël. Au reste, si vous n'êtes pas hontenx d'aimer cet ouvrage, je ne vois pas pourquoi vons vous abstendriez de dire que vous l'avez lu, puisque cela ne peut que favoriser le débit. Pour moi, j'ai gardé le scret que nous nous sommes promis mutuellement; mais, si vous me permettez de le rompre, j'aurai grand soin de me vanter de votre approbation.

Un jeune Genevois (1), qui a du goût pour les pheaux arts, a entrepris de faire graver pour ce livre ; un recueil d'estampes dont je lui ai donné les sujets : comme elles ne peuvent être prêtes à temps pour paroître avec le livre, elles se débiteront à part.

<sup>(1)</sup> Coindet.

# SUJETS D'ESTAMPES

POUR

#### LA NOUVELLE RÉLOISE.

La plupart de ces sujets sont détaillés, pour les faire entendre, beaucoup plus qu'ils ne peuvent l'être dans l'exécution ; car, pour rendre heureusement un dessin, l'artiste ne doit pas le voir tel qu'il sera sur son papier. mais tel qu'il est dans la nature. Le crayon ne distingue pas une blonde d'nne brune, mais l'imagination qui le guide doit les distinguer. Le burin marque mal les clairs et les ombres, si le graveur n'imagine aussi les couleurs. De même, dans les figures en mouvement, il. faut voir ce qui précede et ce qui suit, et donner au temps de l'action une certaine latitude ; sans quoi l'on ne saisira jamais bieu l'unité du moment qu'il faut exprimer. L'habileté de l'artiste consiste à faire imaginer au spectateur beaucoup de choses qui ne sont pas sur la planche; et cela dépend d'un heureux choix de circonstances, dont celles qu'il rend font supposer celles qu'il ne rend pas. On ne sauroit donc entrer dans un trop grand détail quand on veut exposer des sujets d'estampes, et qu'on est absolument ignorant dans l'art. Au reste il est aisé de comprendre que ceci n'avoit pas été écrit pour le public ; mais , en donnant séparément les estampes, on à cru devoir y joindre l'explication.

Quatre ou cinq personnages reviennent dans toutes les planches, et en composent à pen-près toutes les figures. Il faudroit tâcher de les distinguer par leur air et par le goût de leur vêtement, en sorte qu'on les reconnût toujours.

1. JULIE est la figure principale. Blonde; une physionomie donce, tendre, modeste, enchanteresse; des

graces naturelles sans la moindre affectation; une éléguite simplicité, même un peu de négligence dans son vérement, mais qui lui sied micux qu'un air plus arrangé; peu d'ornements, toujours du goât; la gorge couverte en fille modeste, et non pas en dévote.

- 2. Calibr, ou la cousine. Une brune piquante; l'air plus fin, plus éveillé, plus gai; d'une parure un peu plus ornée, et visant presque à la coquetterie, mais toujours pourtant de la modestie et de la bieuséance. Jamais de pauier ni à l'une mi a l'autre mi d'autre.
- 5. Saunt-Parux, ou l'ami. Un jeune homme d'une figure ordinaire, rien de distingué; seulement une physionomie sensible et intéressante: l'Inhillement très simple; une contenance assez timide, nième un peu embarrassé de sa personne quand il est'de sang-froid, mais bouillant et emporté dans la passion.
- 4. LE BARON D'ETANGE, ou le pere. Il ne paroit qu'une fois, et l'on dira comment il doit être.
- 5. MTLORD EDOUARD, on l'Anglais Un air de graudeur qui vient de l'ame plus que du rang; l'empreine du courage et de la veriu, mais un peu de rudesse et d'apreté dans les traits. Un maintien grave et stoique, sous leque il cache avec peine une extréme sessibilité. La parure à l'auglaise et d'un graud s-igneur sans faste. S'il évoit possible d'ajouter à tout cela le port un peu spadassin, il n'y auroit pas de mal.
- M. DE WOLMER, le mari de Julie. Un air froid et posé; rien de faur ni de contraint; peu de geste; beaucoup d'espirit, l'œil assez fin; étudiant les gens sans affectation.

Tels doivent être à-pen-près les caracteres des figures. Je passe au sujet des planches.



#### PREMIERE ESTAMPE.

Premiere partie, tome 1, lettre XIV, page 83.

Le lieu de la scene est un bosquet, Julie vient de doumer à son ami un baiser post saporito, qu'elle en tombe dans une espece de défailladee. On la voit dans un état de langueur se pencher, se laisser couler sur les bras de sa cousine, et celle-ci la recevoir avec un empressement qui ne l'empêche pas de sourire en regardant du coin de l'eil son ami. Le jeune homme a les deux bras étendus vers Julie; de l'un il vient de l'embraser, et l'autre s'avance pour la soutenir; son chapeau est à terre. Un ravissement, un transport très vif de plaisir et d'alarme doit régner daus son geste et sur son visage. Julie doit se pâmer et non s'evanouir, Tout le tableau doit respirer une ivresse de volupté qu'une certaine modestie rende enorce plus touchante.

Inscription de la premiere planche.

LE PREMIER BAISER DE L'AMOUR.

# DEUXIEME ESTAMPE.

Premiere partie, tome 1, lettre LX, page 228.

La Lieu de la scene est une chambre fort simple. Cinq personnages remplissent l'estampe. Mylord Edouard, sans épée, appuyé sur une caune, se met à genoux devant l'ami, qui est assis à côté d'une table sur laquelle sont son épée et son chapeu, avec un livre plus près de lui. La posture humble de l'Anglais ne doit rien avoir de lionteux ni de timide; au contraire il regne sur son visage une fierté sans arrogance, une hauteur de courage, non pour braver celui devaut lequel il s'humilie, mais à cause de l'hooneur qu'il a rend à loi-mème de faire une helle action paraun moif de justice et non de crainte. L'ani, surpris, troublé de voir l'Anglais à ses pieds, cherche à le relever avec heaucoup d'inquisitude et un air très confus. Les trois-spectateurs actous en épée, marquent l'étonnement et l'admiration, chacun par une attitude différente. L'esprit de ce sujet est que le personnage qui est à genoux imprime du respectaux autres, et qu'ils semblent tous à genoux devant lui.

Inscription de la seconde planche.

L'HEROÏSME DE LA VERTU.

# TROISIEME ESTAMPE.

Partie II, tome 2, lettre X, page 46.

LE lieu est une chambre de cabaret, dont la porte ouverte donne dans une autre chambre. Sur une table . auprès du feu, devant laquelle est assis mylord Edouard en robe-de-chambre, sont deux bougies, quelques lettres ouvertes, et un paquet encore fermé Edouard tient de la main droite une lettre, qu'il baisse de surprise en voyant entrer le jeune homme Celui-ci . encore habillé, a le chapeau enfoncé sur les yeux, tient son épée d'une main, et de l'autre montre à l'Anglais. d'un air emporté et menaçant , la sienne qui est sur un fauteuil à côté de lui. L'Anglais fait de la maiu gauche un geste de dédain froid et marqué. Il regarde en même temps l'étourdi d'un air de compassion propre à le faire rentrer en lui-même; et l'on doit remarquer en effet dans son attitude que ce regard commence à le décontenancer.

Inscription de la troisieme planche.

AR, JEUNE HOMME! A TON BIENFAITEUR!

### QUATRIEME ESTAMPE.

Partie II, tome 2, lettre XXVI, page 160.

L'a scene est dans la rue, devant une maison de mauvaise apparence. Près de la porte ouverte uu laquais éclaire avec deux flambeaux de table. Un fiacre est à quelques pas de là; le cocher tient la portiere ouverte, et un jeune homme s'avance pour y monter. Ce jeune homme est Saint-Preux, sortant d'un lien de débauche, dans une attitude qui marque le remords, la tristesse et l'abattement. Une des habitantes de cette maison l'a reconduit jusque dans la rue; et dans ses adieux on voit la joie, l'impudence et l'air d'une personne qui se félicite d'avoir triomphé de lui. Accablé de douleur et de honte, il ne fait pas même attention à elle. Aux fenêtres sont de jeunes officiers avec deux ou trois compagnes de celle qui est en bas. Ils battent des mains, et applaudissent d'un air railleur en voyant passer le jeune homme, qui ne les regarde ni ne les écoute. Il doit réguer une immodestie dans le maintien des femmes, et un désordre dans leur ajustement, qui ne laisse pas douter un moment de ce qu'elles sont, et qui fasse mieux sortir la tristesse du principal personnage.

Inscription de la quatrieme planche.

LA HONTE ET LES REMORDS VENGENT L'AMOUR OUTRAGE.

## CINQUIEME ESTAMPE.

Partie III, tome 2, lettre XIV, page 214.

LA scene se passe de nuit, et représente la chambre de Julie dans le désordre où est ordinairement celle NOUV. HÉLOISE. 4. 31

d'une personne malade. Julie est dans son lit avec la petite-vérole : elle a le transport. Ses rideaux fermés étoient entr'ouverts pour le passage de son bras qui est en dehors : mais sentant baiser sa main , de l'autre elle ouvre brusquement le rideau; et reconnoissantason ami, elle paroît surprise, agitée, transportée de joie, et prête à s'élancer vers lui. L'amant, à genoux près du lit, tient la main de Julie qu'il vient de saisir, et la baise avec un emportement de douleur et d'amour, dans lequel on voit non seulement qu'il ne craint pas la communication du venin, mais qu'il la desire. A l'instant, Claire, un bougeoir à la maiu, remarquant 'a mouvement de Julie , prend le jeune homme par le bras, et, l'arrachant du lieu où il est, l'entraîne hors de la chambre. Une femme-de-chambre un pen âgée s'avance en même temps au chevet de Julie pour la retenir. Il faut qu'on remarque dans tous les personnages une action très vive et bien prise dans l'unité du moment.

Inscription de la cinquieme planche.

L'INOCULATION DE L'AMOUR.

## SIXIEME ESTAMPE

Partie III, tome 2, lettre XVIII, page 227.

LA scene se passe dans la chambre du haron d'Etange, perc de Julie. Julie est assise, et pris de sa chaise set un fauteuil vuide: son pere qui l'occupoit est à genoux devant elle, lui serrant les mains, versant, des larmes, et da as une attitude suppliante et pathétique. Le trouble, l'agitation, la douleur, sont dans les yeux de Julie. On voit, à un certain air de lassitude, qu'elle a fait tous ses efforts pour relever son pere ou se dégager; mais n'en pouvant venir à hout, elle laisse pencher sa t'es ur le dos do sa chaise comme une personne prête à se trouver mal, taudis que ses denx mains en avant portent encore sur les bras de son pere. Le baron doit avoir une physionomic vénerable, une chevelure blanche, le port militaire, et, quoique suppliant, quelque chose de noble et de fier dans le maintien.

Inscription de la sixieme planche.

LA FORCE PATERNELLE.

#### SEPTIEME ESTAMPE.

Partie IV, tome 3, lettre VI, page 34.

LA scene se passe dans l'avene d'une maison de campagne, quelques pas an-dela de la grille, devant laquelle on voite n dehors sue chaise arrêtée, une malle derriere, et un possilion. Comme l'ordonnance de cetteestampe- est très simple, et demande ponrtant une orande expression, il la faut expliquer.

L'ami de Julie revient d'un voyage de long coura; et, quolque le mari sache qu'avant son màriage cet ami a été amant favorisé, il prend une telle confiance dang la vertu de tous deux, qu'il invite lui-même le jeunè homme à venir dans sa màsion. Le moment de son arrivée est le sujet de l'estampe. Julie viètt de l'embrasser, et, le prenant par la main, le présente à son mari, qui s'avance ponr l'embrasser à son tour. M. de Wolmar, naturellement froid et posé, doit avoir l'air ouvert, presque riant, un regard serein qui invite à la confiance.

Le jeune homme, en habit de voyage, s'approche avec un air de respect, dans lequel on démête à la vérité un peu de contrainte et de confusion, mais non pasune gêne pénible ni nn embarras suspect. Pour Julie,

on voit sur son visage et dans son maintien un caractere d'innocence et de candeur, qui montre en cet instant toute la pureté de son ame. Elle doit regarder son mari avec une assurance modeste, où se peignent l'attendrissement et la reconnoissance que lui donne un si grand témoignage d'estime, et le sentiment qu'elle en est digne.

Inscription de la septieme planche.

LA CONFIANCE DES BELLES AMES.

#### HUITIEME ESTAMPE.

Partie IV, tome 3, lettre XVII, page 179.

LE paysage est ici ce qui demande le plus d'exactitude. Je ne puis mieux le représenter qu'en transcrivant le passage où il est décrit .

« Nous y parvinmes après une heure de marche par « des sentiers tortueux et frais, qui, montant insensible-« ment entre les arbres et les rochers , n'avoient rien de · plus incommode que la longueur du chemin... Ce « lieu solitaire formoit un réduit sauvage et désert, mais a plein de ces sortes de beautes qui ne plaisent qu'aux ames sensibles, et paroissent horribles aux autres. Un « torrent , formé par la fonte de neiges , rouloit à vingt « pas de nous une eau bourbeuse, et charioit avec . bruit du limon, du sable et des pierres. Derriere nous « une chaîne de roches inaccessibles séparoit l'esplanade « où nous étions de cette partie des Alpes qu'on nomme « les Glacieres , parceque d'énormes sommets de glaces « qui s'accroissent incessamment les couvrent depuis le « commencement du monde. Des forêts de noirs sapins « nous ombrageoient tristement à droite ; un grand bois « de chênes étoit à gauche au-delà du torrent; et audessons de nous cette immense plaine d'ean que le lac « forme au sein des Alpes nous séparoit des riches côtes « du pays de Vaud, dont la cume du majestueux Jura « couronnoit le tablean.

«Au milien de ces grands et superbes objets, le petit
terrain où nous étions étaloit les charmes d'un séjour
riant et champétre, Quelques ruisseaux liftroient à tra
vers les rochers, et ronloient sur la verdare en filets
de crystal. Quelques arbres fruitiers sanvages pen
cloient leurs têtes sur les nôtres. La terre humide et
fraiche étoit couverte d'herbe et de fleurs. En comparant un si doux séjour aux objets qui l'environ,
noient, ill sembloit que ce lien désert dût être l'asile
de de na amants échappés seuls au bouleversement de
a nature.»

Il fant ajouter à cette description que deux quartiers de rochers tombés du hant, et pouvant servir de table et de siege, doivent être presque au bord de l'esplanade; que, dans la perspective des côtes du pays de Vaud qu'on voit dans l'éloignement, on distingue sur le rivage des villes de distance en distance; et qu'il est nécessaire au moins qu'on en apperçoive une vis-à-vis de l'esplanade ci-dessus décrite.

C'est sur cette esplanade que sont Julie et son ami, les deux seuls personnages de l'estampe. L'ami, posant une main an l'an des deux quartiers, lui montre de l'autre main et d'un peu loin des caracteres gravés sur les rochers des environs. Il lui parle en même temps avec fen: on lt dans les yeux de Julie l'Attendrissement que lui causent ses discours et les objets qu'il lui rappelle; mais on y lit aussi que la vertu présidé, et ne craint rien de ces dangerenx souvenirs

Il y a un intervalle de dix ans entre la premiere es, tampe et celle-ci; et dans cet intervalle Julie est devenue femme et mere : mais il est dit qu'étant fille elle laissoit dans son zjustement un pen de négligence qui

la rendoit plus tonchante, et qu'étant femme elle se paroit avec plus de soin. C'est ainsi qu'elle doit être dans la planche septieme; mais dans celle-ci elle est sans parure et en robe du matin.

Inscription de la huitieme planche.

LES MONUMENTS DES ANCIENNES AMOURS.

#### NEUVIEME ESTAMPE.

Partie V, tome 4, lettre III. page 56.

Un salon, sept figures. Au fond, vers la ganche, une table à thé couverte de tasses, la théiere, le pot à sucre, etc. Autour de la table sont, dans le fond et en face, M. de Wolmar; à sa droite en tournant, l'ami tenant la gazette; en sorte que l'un et l'autre voient tout ce qui se passe dans la chambre.

A droite, aussi dans leifond, madame de Wolmar assise tenant de la broderie : sa femme-de-chambre assise à côté d'elle et faisant de la dentelle; son oreiller est appuyé sur une chaise plus petite. Cette femme-dechambre, la méme dont il est parfé ci-après planche onzieme, est plus jeune que celle de la planche sixieme.

Sur le devant, à sept ou înit pas des nan et des antres, est ane autre petite table courerte d'un livre d'estampes que parcourent deux petits garçons. L'ainé, tout occupé des figures, les montre au cadet; mais celui-cicompte furtivement des onchets qu'il tient sous la table; cachés par un des côtés du livre. Une petite fille de huit ans, leur ainée, s'est levée de la chaise qui est devant la femme-de-chambre, et a'avance lestement sur la pointe des pieds vers les deux garçons. Elle parle d'un petit tou d'autorité, en montrant de loin la figure du lipre, et tenant un ouvrage à l'aiguille de l'autre main.

Madame de Wolmar doit paroître avoir suspendu son

POUR LA NOUVELLE HÉLOISE. 367

travail pour coatempler le manege des enfants: les hommes ont de même suspendu leur lecture pour coutempler à la fois madaine de Wolmar et les trois enfants. La femme-de-chambre est à son ouvrage.

Un air fort occupé dans les enfants; un air de contemplation réveuse et douce dans les trois spectateurs : la mere sur-tout doit paroître dans une extase délicieuse.

Inscription de la neuvierne planche.

LA MATINÉE A L'ANGLAISE.

#### DIXIEME, ESTAMPE.

Partie V, tome 4 . lettre IX, page 139.

Un n'echambre de cabaret. Le moment vers la fin de la nuit. Le crépuscule commence à montrer quelques objets, mais l'obscurité permet à peine qu'on les distingue.

L'ami, qu'un réve pénible vient d'agiter, s'est jeté à bas de son lit, et a pris sa robe-de-chambre à la hâte. Il erre avec un air-d'effeol, cherchaut à écarter de la man. des objets fautastiques dont il paroit épouvanté, Il tâtonne pour trouver la porte. La noirecur de l'estampe, l'attitude expressive du personnage, son visage effaré, doivent faire un effet lugubre et donner aux regardants une impression de terreur.

Inscription de la dixieme planche.

OU VEUX-TU FUIR? LE FANTÔME EST DANS TON COEUR.

#### ONZIEME ESTAMPE ...

Partie VI, tome 4, lettre II, page 176.

LA scene est dans un salon. Vers la cheminée, où il y a du feu, est uns table de jeu, à laquelle sont, contre le mur, M. de Wolmar qu'on voit en face, et, vis-àvis, Saint-Preux, dont on voit le corps de profil, parceque sa chaise est un peu dérangée, mais dont on ne voit la tête que par derrière, parcequ'il la retourne vers M. de Wolmar.

Par terre est un échiquier renversé dont les pieces sont éparses. Claire, d'un air moitié suppliant, moitié railleur, présente au jeune homme la joue pour y appliquer un soufflet ou un baiser, à son choix, en punition du coup qu'elle vient de faire. Ce coup est indiqué par une raquette qu'elle tient pendante d'une main, tandis qu'elle avance l'autre main sur le bras du jeune homme pour lui faire retourner la tête, qu'il baisse et qu'il détourne d'un air boudeur. Pour que le coup ait pu se faire sans grand fracas, il faut un de ces petits échiquiers de maroquin qui se ferment comme des livres, et le représenter à moitié ouvert contre un des pieds de la table.

Sur le devant est une autre personne, qu'on reconnoît au tablier pour la femme-de-chambre; à côté d'elle est sa raquette sur une chaise. Elle tient d'une main le volant éleré, et de l'autre elle fait semblant d'en raccommoder les plumes; mais elle regarde à travers en souriant la scene qui se passe vers la chemine.

M. de Wolmar, un bras passé sur le dos de la chaise, comme pour contempler plus commodément, fait signe du doigt à la femme-de-chambre de ne pas troubler la acene par un éclat de rire.

nscription de la onzieme planche.

CLAIRE! CLATRE! LES ENFANTS CHANTENT LA NUIT QUAND ILS ONT PEUR.

#### DOUZIEME ESTAMPE.

Partie VI, tome 4, lettre IX, page 271.

CRTT derniere estampe marque le moment où Julio va se jeter dans le lac pour en retirer un de ses enfants, qui malheureusement y étoit tombé en revenant du châtean de Chillon. La femme-de-chambre retient l'ainé des enfants qui veut se jeter dans l'ean après sa mere. Les autres personnages sont madame d'Orbe, Henriette sa fille, le bailli de Chillon, sa femme, et M. de Wolmar, qui par leur attitude témoignent leur frayeur.

Inscription de la douzieme planche.

L'AMOUR MATERNEL.

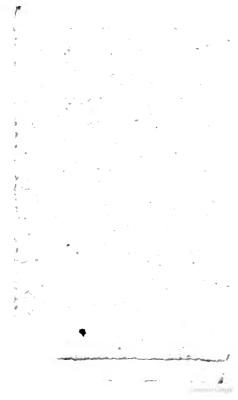

# TABLE

### DES LETTRES ET MATIERES

CONTENUES

DANS LE QUATRIEME VOLUME.

## CINQUIEME PARTIE.

LETTRE PREMIERE, de mylord Edouard à Saint-Preux, page 5 Conseils et reproches. Eloge d'Abauzit, citoyen de Geneve. Retour prochain de mylord Edouard.

LETTRE II, de Saint-Preux à mylord Edouard, 11 Il assure à son ami qu'il a recouvré la paix de l'ame, lui fait un détail de la vie privée de mousieur et de madame de Wolmar, et de l'économie avec laquelle ils font valoir leurs biens, et administrent leurs revenus., Critique du luxe de magnificence et de vanité. Le paysan doit rester dans sa condition. Raisons de la charité qu'on doit avoir pour les mendiants. Egards

Lerras III, de Saint-Preux à mylord Edouard, 56 Douceur de recueillement dans une assemblée d'amis, Education des fils de monsieur et de madame de Wolmar. Critique judicieuse de la maniere dont on élevoordinairement les enfants.

dus à la vieillesse.

LETTRE IV, de mylord Edouard à Saint-Preux, 99 Il lui demande l'explication des chagrins secrets de madame de Wolmar, desquels Saint-Preux lui avoit parlé dans une lettre qui n'a pas sité reçue. LETTRE V, de Saint-Preux à mylord Edouard,

Incredulité de M. de Wolmar, cause des chagrins se-

Crets de Julie.

LETTRE VI, de Saint-Preux à mylord Edouard, 115

Arrivée de madame d'Orbe avec sa fille chez M. de Wolmar. Transports et fêtes à l'occasion de cette réunion.

LETTRE VII., de Saint-Preux à mylord Edouard, 123 Ordre et gaieté qui regnen: chez M. de Wolmar dans le temps des vendanges. Le haron d'Etange et Saint-Preux singèrement récoucities.

LETTRE VIII, de Saint-Preux à M. de Wolmar, 136 Saint-Preux parti arec myiord Edouard pour Rome. témoigne à M. de Wolmar la joie-où illest d'avoir appris qu'il iui destine l'éducation de ses enfants.

LETTRE IX, de Saint-Preux à madame d'Orbe, 139 Illui rend compte de la premiere journée de sou voyage. Nouvelles foiblesses de son cours. Songe-funeste. Mylord Edouard le rameue à Clarens pour le guérir de ses craintes chinériques. Su que Julie est en bonne santé, Saint-Preux repart saus la voir.

LETTRE X., de madame d'Orbe à Saint-Preux, 148 Elle lui reproche de ne s'être pas montré aux deux cousines. Impression que fait sur Claire le rêve de Saint-Preux.

LETTRE XI, de M. de Wolmar à Saint-Preux, 151 Il le plaisante sur son rève, et lui fait quelques légers reproches sur le ressouvenir de ses anciennes amours.

LETTRE XII, de Saint-Preux à M. de Wolmar, 152
Anciennes amours de Mylord Edouard. Motif de son
-voyage à Rome. Dans quel desseir à la enmané ave
-voyage à Rome. Dans quel desseir à la enmané ave
la Saint-Preux. Celui-ci ne souffrira pas que son ami
la Saint-Preux. de Mocara, et l'ui recommande le seret.
-seil à M. de Wolmar, et l'ui recommande le seret.

LETTRE XIII, de madame de Wolmar à madame d'Orbe,

Elle a pénétré les secrets sentiments de sa cousine pour Saint-Preux; lui représente le danger qu'elle peut courir avec lui, et lui conseille de l'épouser.

LETTRE XIV, d'Henriette à sa mere.

11

ze.

te.

rir

en

148

con-

aint-

151

gers ours II

1 51

e sos

: arec n ami

COP |

172 Elle lui témoigne l'ennui où son absence a mis tout le monde, lui demande des présents pour son petit mali, et ne s'oublie pas elle-même.

### SIXIEME PARTIE.

LETTRE PREMIERE, de madame d'Orbe à madame de Wolmar,

Elle lui apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'invite de venir pour la noce de son frere.

LETTRE II, de madame d'Orbe à madame de Wolmar.

Elle instruit sa cousine de ses sentiments pour Saint-Preux. Sa gaieté la mettra toujours à l'abri de tout danger. Ses raisons pour rester veuve.

LETTRE III, de mylord Edonard à M. de Wolmar,

Il lui apprend l'heureux dénouement de ses aventures. effet de la eage conduite de Saint-Preux, et accepte. les effres que lui a faites M. de Wolmar de venir passer à Clarens le reste de ses jours.

LETTRE IV, de M. de Wolmar a mylord Edouard, 201

Il l'invite de nouveau à venir partager, lui et Saint-Preux, le bonheur de sa maison.

LETTRE V, de madame d'Orbe à madame de Wolmar, Caractere, goûts et mœurs des babitants de Geneve.

NOUV. BÉLOISE. 4. 32 LETTRE VI, de madame de Wolmar à Saint-Preux, page 2 1 3

Elle lui fait part du dessein qu'elle a de le marier avec madame d'Orbe; lui donne des conseils relatifs à ce projet, et combat ses maximes sur la priere et sur la liberté.

LETTRE VII, de Saint-Preux à madame de Wolmar,

Il se refuse au projet formé par madame de Wolmar de l'unir à madame d'Orbe, et par quels motifs. Il défend son sentiment sur la priere et sur la liberté,

LETTRE VIII, de madame de Wolmar à Saint-Preux,

Elle lui fait des reproches dictés par l'amité, et à quelle occasion. Douceur du désir, et clarme de l'illusion. Douceurs de Julie, et quelles. Ses alarmes par rapport à l'incrédulité de son mari caimées et par quelles raisons. Elle informe Saint-Preux d'une partie qu'elle dot faire à Chillon avec sa famille. Funeste pressentiment.

LETTRE IX, de Fanchon Anet à Saint-Preux, 271
Madame de Wolmar se précipite dans l'eau, où elle
voit tomber un de ses cufants.

LETTRE X, à Saint-Picux, commencée par madame d'Orbc et achevée par M. de Wolmar, 273 Mort de Julie.

Larrae XI, de M. de Wolmar à Saint-Preux, ibid.

Détail circonstancié de la maladie de madame de Wolmar. Ses divers entretiens avec sa famille et avec un
ministre sur les objets les plus importants. Retour de
Claude Anet. Tranquillité d'ame de Juite au sein de
la mort. Elle expire entre les bras de sa cousine. On
la croft fanassement rendir à la vic, et à quelle occa-

sion. Comment le rêve de Saint-Preux est en quelque sorte accompli. Consternation de toute la maison. désespoir de Claire. LETTRE XII, de Julie à Saint-Preux, page 328 Cette lettre étoit incluse dans la précédente.

Julie regarde sa mort comme un bienfait du ciel, et par quel motif. Elle en age de nouveau Saint-Preux à épouser madame d'Orbe, et le charge de l'éducation de ses enfants. Derniers adieux.

LETTRE XIII, de madame d'Orbe à Saint-Preux, 332 Elle lui fait l'aveu de ses sentiments pour lui, et lui de re en même temps qu'elle veut toujours rester libre. Elle lui représente l'importance des devoirs dout il est charge; l'uisponoce chez M. de Wolmar des dispositions prochaines à abjurer son incrédulité; l'invite, lui et mylord Edouard, à se reduit à la famille de Julie. Vive peinture de l'amitté la plus ten-

dre, et de la plus amere douleur. LES AMOURS DE MYLORD EDOUARD BOMSTON, Edouard fait connoissance à Rome avec une dame napolitaine. Caractere de cette dame. Nature de leur liaison. Cette dame vent lui donner nnc maîtresse suhalterne. Danger d'une situation qu'Edouard évite. Caractere de Laure, effet du véritable amour sur elle. Edouard la visite souvent sans l'aimer. Effet terrible de son assiduité auprès de Laure sur la marquise. Laure change de conduite, et se retire dans un couvent. La marquise, hors d'elle-même, divulgue sa propre intrigue. Son mari l'apprend à Vienne. Ce qui en résulte. Situation singuliere d'Edouard. Entreprise funeste de la marquise. Le marquis meuri en Allemagne. Edouard ne veut pas profiter de cet évènement. Sa maniere de vivre jusqu'au moment où il

connut Julie. Lettre à M...

5.5

Sujets d'estampes pour la Nouvelle Héloïse. 3

357

FIN DE LA TABLE

2549439A



B.22.4.30

B.N.C.F. FIRENZE



